

## LIBRARY

OF THE

### University of California.

Class

11808







n mytage.

## ESSAI PHILOSOPHIQUE

## LE PRINCIPE ET LES FORMES

VERSIFICATION.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET ET JOUAUST, REE SAINT-BORORÉ, 855.

## ESSAI PHILOSOPHIQUE

SUI

#### LE PRINCIPE ET LES FORMES

DE

# LA VERSIFICATION,

Par M. Edelestand du Méril.



#### PARIS,

BROCKHAUS ET AVENARIUS, RUE RICHELIEU, 60.
JOUBERT, RUE DES GRÈS-SORBONNE, 14.

1841

GENERAL



Le premier sait dont l'intelligence soit frappée quand l'étude d'une poésie quelconque force à étudier toutes les autres , c'est la variété, non seulement de leurs formes , mais des principes qui leur servent de base. Avant de rechercher sous quelles influences littéraires l'imagination d'un peuple a grandi , et quelle action elle exerce à son tour sur le développement des nations étrangères, on sent done la nécessité d'examiner quel rôle appartient à la versification dans l'histoire comparée des littératures. Il faut savoir si les nombreuses differences qui en caractérisent les systèmes divers tiennent à la nature même de la poésie, ou se rattachent à des circonstances particulières à chaque peuple, qui sont étrangères à sa vie poétique, et restent indifferentes à ses tendances.

Ces recherches avaient été annoncées sous un titre différent. Les formes de la versification n'ont d'importance réelle que par les causes qui les produisent et les conséquences qui en sortent; pour être philosophiques, de semblables études s'appuient nécessairement sur l'histoire. Mais dans un tel sujet, plus encore que dans les autres investigations du passé, l'histoire ne peut prétendre à quelque valeur qu'à la condition d'expliquer les faits par les idées, et de démontrer l'influence de la succession des uns sur le développement des autres. Quand cette action réciproque ne se manifeste pas clairement à la pensée, les faits ne paraissent que des accidents sans cause; on ne voit dans les idées que des fantaisies individuelles, et les enseignements qui résultaient de leurs rapports demeurent inaperçus. Une

histoire des formes de la versification en Europe ne saurait donc avoir un caractère philosophique, car elle serait nécessairement incomplète : des renseignements essentiels lui manguent.

La métrique grecque ne nous est parvenue que dans un état de perfection qui suppose de nombreux changements (1), et nous ne savons point quelles causes les ont successivement produits; nous ignorons même si le besoin d'harmonie qui perfectionna si promptement la langue agit seul sur la versification, ou si l'imitation de quelque poésie étrangère (2) exerça aussi de l'influence sur ses développements. Sa nature elle-même ne nous est pas entièrement connue, ainsi que le prouvent les différentes explications des savants, et l'on pourrait ajouter que l'insuffisance des données ne permettait pas de l'approfondir. Chez les Grecs, comme chez tous les peuples aux premiers temps de leur histoire, la musique était inséparable de la poésie (3); la

cent preceda la poesie mesurée d'apres une preseda la poesse mesured dapres une presedie factice; pout-être même ne scrait-il pas impossible de retrouver quelques restes de cette versification ac-centuce dans les chœurs d'Aristophanes et dans les chansons populaires qui nous ont été conservées par Athénée , l. VII, p. 519 ; l. VIII , p. 359 et 360.

(2) Les Phénicions avaient sans donte une poésic, puisqu'on ne comait aucun peple qui en ai telé entièrement dépourvn; mas des témoignages positifs nous apprennent que les Persaus la culti-vaient (Plutarque, De Juide et Ouiride, de 14 Vienber Commendie). vaient (Plutarque, De Iside et Osiride, n. 24 X. Kenophon, Cyroposéda, i. 1, ch. 25 Enstathios ad Disonysios, Herrywere, concuprent, v. 1069); iner golt pour la musique autorise même à ectoire qu'ils ne avaient perfectionne la forme (Ils oraient inventé le nablum; Athesie. Dépinnouphistes) jis. 117, p. 375, d. 1. justice de la constantia de la constantia de l'application de la constantia de la constantia de la constantia de l'application de la constantia de la constantia de la constantia de l'application de l'application de la constantia de la co εθνικα); mais elle noua est entierement inconnue. Nous sommes dans la même

(4) Il est au moins fort probable qu'u- ignorance sur la versification des Égyp-ne versification naturelle basée sur l'ac- tiens, quoique le nom et le sujet de pluignorance for it versusceion des Egyp-tiens, quoique le nom et le sajot de plu-sieurs podmes soient parvenus jusqu'n neus: i hymme de Maneros (ap. Héro-dote, l. II, ch. 79), le cantique en l'hon-neur d'bis (Platou, Be Egylosa, I. II, p. 657), et le chant sur Sésostris (Plutarque, De Iside et Osiride, ch. 24).

(3) En hebren, nn poëme s'appelle or-dinairement "", chant, et le nom des poëtes, כשירר, en est dérivé. On a trouvé dans les peintures de plusieura tombeanx égyples peintures de plusieurs lombeant égyp-tiens un chanten qui bat la mesure, et un joueur d'instruments qui l'accompa-gne (Wilkinson, Manners ond customs of the ancient Egyptions, ch. VI). Cetto union des deux arta a lieu assi en Chi-ne (voyez le Chi King, l. III, I. 36; ap. Jahrbiecher der Léterster, t. L. Ko. p. 264). Il y a chez les Arabes une excepp. 200). Il y a ellez les Arabes une excep-tion apparente, mais le développement de leur métrique et l'enfance de leur mu-siquene prouvent rien ceutre les rapports naturels de la versification et du chant; cette différence tient à un caractère national trop serieux ponr ne pas être oppose à la musique, et aux prescriptions

déclamation était un chant (1), qui fit pendant longtemps la différence la plus saillante entre les vers et la prose (2); et, lorsque la profession du poëte et celle du musicien se furent séparées (3), on leur donnait encore le même nom (4). La connaissance de la musique est ainsi nécessaire à la science de la versification ancienne (5), et les documents que le temps ne nous a point enviés sont trop peu nombreux (6) et paraissent trop contradic-

de la loi religieuse qui sjoutent encore à cette antipathie; la liaison n'y a pas moins existé: voyoz l'article sur l'Az-zat-el-Maila sp. Kosegarten, Chrestomathis Arabica, p. 130.

(1) Access, porte, vient d'deceste, chanter, et Pluterque dit dans son livre sur la musique : To yap salatov... cuplefaxer cone xayatine axox time motatime yam-Tourton ross officeraloss. Un passage d'Atheuce (l. XIV, p. 620) n'est pas moins positif: Xxxxx/2w, o'es to see Trace χορου, και μελωδηθηναι φησιν ου μονον τα Ο αηρου, άλλα και τα Βοιοσου, και Αρχι-Nages, and meter motors, are aggre-hypo, et au Mentengen, au Cambridou. Voilà saus doute pourquoi l'ou attribuait l'invontion des deux arts à Apollou. Plutarque, De musica, ch. XIV, p. 644, ed. de VVyttembach. La lisisou était si étroite, que Lasos d'Hermione, l'auteur du premier ouvrage sur la musique, un premier ouvrage sor la musque, ameliora la pocise dibuyrambique; Plu-tarque, De musica, ch. XXIX; Meibom, ap. Aristoxenes, Apisovenou στοχείασε, p. 79, ct. Suidas, s. v. Αποδο.
(2) Strabon, l. 1, p. 18, appelle la pocise λογος μπμελεμονος (ouos devous cependant recounsitre que cette expression and the company of the

sion ne se trouve pas ailleurs, et que μεμερισμένος sersit peut-être une meil-leure leçon), et Platon, De republica, l, III, definit le Μελος, λογος ασυμένος.

(3) Terpandre fut, snivant saint Clement d'Alexandrie, le premier qui resta exclusivement musicieu : μελος τε

αύ πρωτος περισθηκε τοις πειτμισσε.
(4) Ou les appelsit également σορεσται; Eschyles sp. Athènee, i. XIV, p. 632, et Cratinos sp. Vossius, De artis poeticae natura, p. 4. Terence donnait

encore su poête le nom de musicus. sp. Heautontimerumenes, Prol., v. 23. (5) Une preuve évidente que la versi-fication était subordonnée à la musique, c'est que , lorsque la deuxième syllabe d'un vors glyconien était brève, on ponvait la considérer comme longue voyez Burney, Tentamen de metris ab A Eschulo in choricis cantibus adhibitis): ique changeait sa quantité naturelle. D'autres changements moins systematiques avaient lieu, sartout dans les vers lyriques; on y substitueit quel-quefois des trocbées et des spondées à des ismbes: τευτε ap. Pindare, Olympica, IX, v. 26; zzeov, Ibid., v. 2); μετις ap. Bachyles, Eumenides, v. 522; μυθον, ap. Aristophenes, Lysiurata, v. 781, etc. Il est d'ailleurs certain que la musique avait en la plus grande influence sur le rhythme de chaque ospèce de vers , uisque les pieds des moius lyriques etaient heaucoup plus libres que les au-

(6) Il ue nous reste de l'ancienne musique grecque que la mélodie des buit cinq dans l'édition de Böckli) premiors vers de la première pythique de Pindare (ap. Kircher , Mesurgia unieorsais, t. I, p. 542), et de trois hym-nes adressés à Calliope, à Apollon et à Némess; nous devons même ajouter que l'authenticité de ces differents morceanx n'est pas incontestable, et que la manière de les lire n'est rien moins que certaine. Maximes de Tyr se plaignait dejà de l'oubli où l'aucienne musique était tombée ; de là cette plainte qui revient si souvent : exceropo' à mouseza ; voycz sussi Aristophsues, Nubes, v. 964 et suiv.

toires (1) pour que nous en puissions rien conclure (2). Si, comme la musique (3), la poésie finit par avoir une

(1) Nous ne parlens pas senlement (1) Nous ne parlens pas senlement de composition entre les jugements des avenues parlens de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition d

par des difficultés qui semblent inso-lubles; comment, par exemple, s'ex-pliquer d'une manière satisfaisante le mclange arbitraire, dans le drame (Andria, act. I, scen. 2, etc.), des vers jambiques et trocbajques? L'explication de Hermann, qui les assimile en donnant une anacronso aux premiers, et en les considérant comme des vers trochaïques catalectiques, atténue la dif-ficulté, mais ne la résont pes. On ne peut admettre qu'une syllabe de plus au commencement du vers et de moins à la fin fut indifférente, quand Cicéron nons dit (De oratore) que tont l'auditoire en était révolté. Pent-être la quantité differente de la première et de la dernière ayllabe était-elle cacbée par l'accompa-gnement qui donnait le ton au vera et marquait la fin du rbythme: c'est au moius la manière dont les rhapsodes égyptiens récitent encore les vers (Lane, The modern Egyptians, t. II; p. 116); maia ancun temoignage positif n'autorise cette explication, au moins pour le drame, et plusieurs semblent le contredire ; tel est, par exemple, ce passago de Donatus ou plotot d'Evanthius dans les

Prolégomènes de Térence : Diverbia histriones pronuncisbant; cantica vero tempera bantur medis. La raison qu'en donne Aristote, De poetica, ch. IV (Voyez page suivante, note 3), est enco-re moins satisfaisante; et quoique l'existence d'un rhythme quelconque importe tence d'un roy tome quelconque importe beancomp plas à la porsie que son mode, il est difficile de croirc qu'un peuple aussi sensible à l'harmonie que les Grees ne fit pas choqué par des differences musicales qui semblent avoir été si marquées. Nous ignorens même la nature de l'ancienne musique grecque; comme en Égypte (Platon, De le-gibus, l. VII, p. 799; cf. l. II, p. 637) et en Chine (Amyot, Mémoires concer-nant les Chinois, t. VI, p. 101), elle avsit une valeur politique et religieuse (Voyez Platon, De legious, l. VIII, p. 829), que nous sommes lois de com-prondre. Il est même fort possible que nous nous exagérions son influence sur la métrique, car elle était étroitement liée avec la grammaire (Voyez Aristophones, Equites, v. 188; Nubes, v. 964; Quintilianus, I. I, c. 10, et Theodosios, p. 11, éd. de Gottling, et la correction de sou passage ap. Bekker, Ancedota graces, t. III, p. 1168) et la rhétorique; gracca, i. III, p. 1468) et la rhétorique; Platon appelle même l'art du sophisto acoutte; Protagoras, p. 340. D'silicurs, la prosedie se scrait appliquée à la prose comme à la poésie, si nous nous en rap-portions à la définition qu'en donne Placentinus ( Epitome graceae palaeogra-phiae, cb. ]]: δτονος προς δυ άδομευ και τους λογους ποιουμεθα), et que confirme Lascaris, qui écrivait d'après les auciens grammairieus ( διεξιων παντα τα λειψανα των επλαιων γραμματεκώυ); il dit au commencement de son Octo partes: προσωσεια έστε τονος φωνες έγγραμματου.

(5) To pilos it spew lett ovjetumov, legue it med approves me polymo; Philos, De republica, ill. [p. 398, tp. 400: spil dies letter letter life, il so al festing elesaria direct letter life, il so al festing elelation of the life life, ill. [p. 100] per letter letter life, ill. [p. pir. 4 to 3, semily reconstitute la mosque instrumentale comme un art particuler: mais il risult de l'ensemble du passage et de l'expression restrictire; è l'acters qu'il vieut d'emplorer dans existence propre et des développements qui n'appartenaient qu'à elle (4), la puissance de l'habitude dut conserver l'ancienne déclamation dans ce qu'elle avait de plus essentiel (2), et la métrique ne renia point sans doute toutes les conséquences de son origine. Elle n'était pas moins étroitement liée avec la saltation (3), peut-être même en était-elle encore plus dépendante; plusieurs de ses expressions techniques en étaient dérivées (4),

la paragraphe 2, qo'il ne vest partie que de la musique nine à la poès de c'est aussi l'opinion de libermann, Commercia, p. 89), et nous en direns autant d'un mitter passage; Politic., l. VIII, et de la commercia de la commercia de la commercia de la maiste passage; politic., l. viiII, p. 153 et 1431, mais d'appes la témoir paragraphe. Politic per la commercia de la maiste de la maiste de la commercia del commercia de la comme

(1) Cela est fort probable, paisque Piuterque a dit dans le De musica: Τω Χρωματικώ γενει κατ τω μόθω, τραγωνίτω μεν ούδεω και τιμαίρου κερτατική οι sait que chez les Anciens toute la paissauce de la musique consistait dans lo rhythme: το ακν καρα κρονεικώ ὁ ρυθμος, commo lis le dissient cus-meines.

(2) Loin do se rolàchor d'aoeune do ses exigences, la métrique y ajouta encore; les critiques de l'Ecole d'Alexaodrie trouvaiont les vers des llomérides trop libres, et voulaieot donner au rhythme plus de fixité.

(3) Opperture it was received non-ware accounter accounter account of the control of the control

les dibyrambes et les parthènies l'exiguient, et nous savons par Albèrica qu'ent, et nous savons par Albèrica ration (retis d'orière claus è louise les autres, Arisoise dit dans sa Poéléque, et l' : lis tagodis lettamentir versos comtetramenti; osi sont pooles, quod tracasion est fort superficielle; maisi il rice casion est fort superficielle; maisi il rice distinti parciel a plus poélégue du drame, et quo l'on en attribusti également l'invention à Bacches :

Agricola et minio suffusus, Bacehe, rubenti Primus inexperta duxii ab arte choros. Tibulle, I. II, cleg. I, v. 55. Cette liaisou vient sans doote de co que l'on dansait autrolois au son de la

voix: somi se retrouve-t-elle ches toos les actions peugles; voyes librele; Gerid les actions peugles; voyes librele; Gerid (4) Box; coix sans dont one expension empressets la danse (voyer Aristoto, be antina, et Sudday, III, p. 1875, p.

et l'on pouvait la désigner par la même dénomination (1): le rhythme de la danse n'était donc point demeuré étranger aux développements de la versification, et pous l'ignorons entièrement (2).

Dans les temps plus rapprochés de nous, loin de décroître, les difficultés se multiplient. Toutes les nations qui se sont mêlées en Europe, même depuis l'ère chrétienne, ne nous ont point laissé de monuments de leurs poésies; plusieurs n'ont probablement jamais été écrites; d'autres ont péri si complétement, que nous ne savons rien de positif ni sur l'esprit ni sur les formes de la langue dans laquelle elles étaient composées. Pour quelques unes, l'affinité des idiomes germaniques supplée à notre ignorance (3); elle nous autorise à croire que leur versification se basait sur l'allitération, parce que tel était le principe de la métrique scandinave, saxonne et francique; mais quelques différences peu sensibles à l'ori-

(1) Le nom d'équaleta s'appliquait à la poésie comme à la danse, et ou appelait quelquefois les poëtes è oxygentres, saltateurs. Lo poète tragique Phrynicos était maitro do danse, et Athèneo nous apprend (i. l, p. 21) qu'Eschyles inventa pour le свант подда охумити брудстики.

(2) Nous ne pouvons même nous en faire aucune idée; danser etait aussi remuer les hrus, Builten yregar, comme on le voit dans une ancienne épigramme citée par Saumaiso, ap. Vopiscus, Notae, p. 349. Les Latins avaient une expressiou

Brachisque in numerum jactare et caetera membra.

semblable.

Lucrèce, l. 1V, v. 773; voy. aussi v. 791. In mores to vorte viri : si cantica jaetat, I comes et voces chria jungo tuas.

Properco, l. IV, nº v, v. 45. Carmina quod pleno saltari nostra theatro, V crsibus et plaudi scribis, amice, meis. Ovide, Tristia, I. V, no vu, v. 25.

L'histoiro nous a conservo le nom de Telestes, qui s'était acquis une grande

célébrité par sa manière de danser le Septem contra Thebas. La preuve de l'importance de la saltation est mêmo restee dans la langue; oxnux, uno figure de danse, signifiait aussi figure de pensée; voilà pourquoi Aristophanes a dit, Pax. v. 525;

Πραγμα καλλιστον διαφθειρητε όλα τα La danse dovait mêmo so prendre

dans un sens plus général , pnisque Ti-bulle a dit , 1. II, clég. 1, v. 87: Ludito : jam nox jungit equos, currumque sequuntur

Matris lascivo sidera fulva choro. Voyez Rambach, Von der Orchestik oder Tanzkunst der Griechen, dans la tra-

duction allemando de l'otter, Archaeologia graeca, L. III, p. 617; Gloeser, Dissertatio qua demonstratur cantu et saltatione apud Graecos incanabula culturae constituta esse; et Seidel, De sacris saltationibus veterum Romanorum.

(5) Voyez le Deutsche Grammatik de J. Grimm.

gine peuvent, en se développant, aboutir à de graves résultats, et ces vagnes inductions ne sont pas même toujours possibles. Nous ne savons rien du celtique, et, quoiqu'il ait été promptement absorbé par le latin, il est probable qu'une partie des inflexions habituelles de la voix s'était conservée dans la prononciation (1), et que la versification n'y resta point indifférente (2). Sans doute l'influence des alains (3), des Slaves (4) et des Mandschoux (5), sur les formes de la poésie, fut locale et fort restreinte, puisque nous pouvons assigner une cause à tous leurs changements (6); mais souvent des causes diverses concourent à un même résultat, qu'une seule eût été impuissante à produire, et l'ancienne littérature de ces trois peuples nous est également inconnue.

D'ailleurs, la liaison de la poésie avec la musique (7)

(1) C'est une des causes de la difference que l'on remarque dans la pronouciotion des patois; nous aurous l'occasion d'iusister ailleurs sur ce poiut.

(2) La prononciation traluante et mopolicime des Normandes ne leur nerrettrait

(2) La prononciation trainante et monotone des Normands ne leur permettrait pas d'adopter un système de versification fon dé sur l'acceut ou sur la quantité peut-être nu let systèmes crait-il encorpopeut-être nu let systèmes crait-il encorpopeut-être nu let systèmes crait-il encorpopeut-être qualitére de l'accentuation rapide de satione de l'accentuation

rapide et continue du Proveuçsi.

(3) Nous ne savons rien des Alaius,

pas même leur origine.

(4) Quoique l'on fasse remonter quelques poèmes slaves jusqu'an 12º siccle, soit est possible d'en rien ocuclure, ear 
leur thybme est à peu près inconnu, 
métrique pronvent qu'il était peu sensible ou que la poèsie n'était guère ropandue. Nieu no peut ainsi sutoriser à 
croire que toutes les populstions slaves 
sification, ou le même système de versification peut mem sund de ver-

(5) Nous savons, par les travaux de Gabelentz (Zeitschrift für das Morgenland, 4. I, p. 22; Ewald, Die poeti-

schen Bücher den alten Bundes p. 63, noto), que la versification den Mandschoux se basti sur la numération des syllabes; mais uous admettrious difficiloment que ce principe filt seul, puisque l'avant-dernière syllabe des mots est très brêve et presque manett; voyex Xylander, Sprachgeschlecht der Titanen, p. 23, (6) Cette raison n'est d'allieurs pas la

(6) Cette raison n'est d'ailleurs pas la sceile : les Alains, et probablement les dernières traces de leur littersure, ascient dispara avant que des formes veloppements de la poèsie. Quant aux Sisra et aux Taisra, ils sont interrenua trop tard dans le mouvement europea pour excere une grande influeuce sur la poèsie; si les formes n'en étaiteut pes étaient gardés, loce, et ma principes étaient gardés.

(7) Eu Scandinavie, le nom de plusieurs espèces de vers indiquait cette liaison: formyrdalag, air ancien; tispfingslag, air du bon génie; titjulag, air des lis; tiodahattr, versification des chants. Nous savons, par l'epitre d'Otfrid (Ovrit) à Liuthert, que de 863 à 872 eu chau-

et la danse (1) ne fut pas moins étroite dans le moyen âge que pendant l'antiquité, et les renseignements que nous possédons sur ces deux derniers arts sont trop rares (2), leurs appréciations trop hasardées pour que

tait les vers en Allemagne. Il avait entrepris son poeme nt aliquantulum hu-jus cantus lectionis Indom secularium jus cantus lectionis Indam secularium vocum delerci; ap. Koherstein, Grundrius der Geschichte der deutschen Natural-Litteratur, p. 11. On trouve plus tard le nom de differents airs, modus Gravem, modus Carolisannien, Liebine, Gravem, modus Carolisannien, Liebine, Gravem, rodus Carolisannien, Liebine, Graven, Garolisanien, Liebine, Graven, Garolisanien, Liebine, Gravento, Gravento singer torminent leurs poésies en disant : La chanson est finie , la corde de la rote est rompue; ap. Mannesses, Sammlung von Minnesingern , t. II , p. 63 , et Benecke, Beytrage zur Kenniniss der alldeutschen Sprache und Litteratur, p. 169. Le roi de Castille, Alphonse le Sage, composait lui-même la musique de ses vers (ap. Paleographia Castellana, p. 72), et plusieurs airs prove çaux avaient une véritable célébrité :

En est son veiil antic Que fetz Not de Monçada :

ap. Rayuomard, Poistes des trouba-dours, t. H., p. 467; voyez aussi t. IV, p. 288, et t. V, p. 144, 455, etc. Nons comnaissons le nom de plusieurs vieilles mélodies auglaises: Graysteet, ap. W. Scott St. Testeron. A 74. Martines Scott, Sir Tristrem , p. 171; Black and yellow , ap. Percy, Reliques of ancient english poelry, t. I, p. 228; Old lusty gallant et All floures of the brooms, ap. Nicholas Bretons, Workes of a young Wit, etc. Quant aux trouvères, on sait qu'ils étaient quelquefois désignes par des surnoma qui ne convenaient qu'à des joueurs d'instruments : Aruoult le Vieleux, Baudoiu l'Orgueneur, Jean l'Orgueneux, etc. Voyez notre Histoire de la poésie scandinare, prolèg., p. 472, not. 5. (1) On en trouve déjà la preuve dans

les auteurs des 5° et 6° siècles :

Jam dudum teretes bendecassyllabos Attrito calamis pollice lusimus, Quos cantare magis pro choriambicis Excusso poteras mobilius pede, Sidonius Apolliuaris, I. IX, let. 13,

et car. I, v. 9:

Castalidumque chorus vario modulamine Carminibus, cannis, politice, voce, pede.

Vulgariter poetantes sua poemata muitimodis protulerunt : quidam per cantimous protulerum: quiuam per can-tiones, quidam per ballatas, quidam per sonitus; Dante, De vulgari elo-quio, l. II, p. 38. Minturno, qui regar-dait la ballade comme la plus ancieune espèce de poésie italienne, s'exprime ainsi dans son Poetica Toscana, p. 170: Dopo gli antichi lirici vennero i nostri, i quali a scriver comiuciarono hallate, che come l'istessa voce significa, si can-tavano hallando; voyez aussi Trissino, Poetica, part. IV, fol. 41; L. Dolce, Osservazioni nella tolgar lingua, p. 223, et Crescimbeni, Comentari, t. 1, p. 70. On sait qu'il y avait des ballades partont, excepté en Espagne, où les danses avaient un caractère plus national. M. Fetis, dont l'crudition musicale est incoutestable, n'a pas craint de dire: Autrefois toutes les pièces de mu-sique instrumentale portaient le nom de danses connues; Musique mise à la portée de tout le monde, p. 40. (2) Peut-être ne connaissons-nons pas

d'autres rhythmes marqués par la danse que celui du dansa provençal (ap. Raynouard, t. II, p. 244), du mazurek po-lonais, d'une danse bohémienne (ap. Fink, Wanderung der Tonkunst, p. 40), de plusieurs lanzurise allemands (ap. Mannesses, Sammlung von Minnosingern, t. I, p. 22; t. II, p. 28), et des deux danses nationales de l'Espagne.

> RHYTHME DU BOLERO. El amor que te tengo Parece sombro : Mientras mas apartado Mas euerpo tomo. La ausencia es ayre,

Que apaga el fuego corto, Y enciende el grande. RHYTHME DU FANDANGO, APPELÉ DIFOR

Ayer me fui à Capuchinos A rezarie à Cristo un credo, Y ai decir : creo en Dios Padre, Dixo : creo en la que quiero.

nous en comprenions toutes les conséquences (1). A ces lacunes, qui rendaient déjà une histoire philosophique impossible, s'ajoutent encore de nouvelles et insurmontables difficultés. La métrique des anciens ne s'inquiétait que de la valeur prosodique des pieds (2); elle regardait une syllabe longue comme égale à deux brèves, et le rapprochement des vers différents, où les mêmes mots reparaissaient, ne laissait aucun doute sur leur quantité relative. Mais, aussitôt que la versification vint à se baser sur la prononciation réelle, cette évaluation idéale de ses éléments fut impossible. On ne peut compter les syllabes sans savoir comment la voix assemble et sépare les lettres (3), et aucune induction n'est assez vraisemblable pour suppléer à la connaissance de l'ancienne prononciation, ni aucune tradition assez certaine pour qu'on lui doive la moindre confiance. Les mêmes lettres peuvent être indifféremment voyelles ou consonnes (4); elles changent de son, con-

<sup>(3)</sup> Il est, par exemple, fort difficile de comprendre la diversité do la mesure d's différentes poésies appeices bailades; elle n'a rieu de commun, pas même un orfrain. Il parait que les mêmes airs s'appliquaiest aussi à des poésies de rhythmes fort différents.

<sup>(2)</sup> Σε ότ τος μετρουος tiebves du brt were βροχεία της πει were μαρα lie; Longin, Pragmentum ap. Hephatistipmis prolegomena; voyez ausă Marina Victorinus, ap. Pulach, col. 2882; et Quintilien, l. IX, ch. 4, Cetta valem tiait cutierement factice, puisque, d'après Denys d'Halicarnase; τ ο'πλίπτει δραχεία συλλέτη βροχείας, πει μασρα μασερεία συλλέτη βροχείας, πει μασρα μα-

<sup>(3)</sup> Chaque consonne ent d'abord nn son indépendant, mais des contractions ne tardérent pas à en réunir plusieurs dans nne senie syllabe, et l'on fut obligé d'indiquer par des signes particaliers les voyelles qui n'avaient pas été

supprimies, puis de dériguer leurs sons par des marques différentes. Ces trois par des marques différentes. Ces trois de l'hégire, Niser ben-Asem Laibhi, eu, asim d'autres sutorités, ydays hen-Yin-mut d'autres sutorités, ydays hen-Yin-des fascriptions, t. L. p. 225 et 326, des fascriptions, t. L. p. 225 et 326, des pas des parties points rouges, et cent aus après fibail invotat les autres des la comment des des la comment de l'autre de Sacy, Journal essaigne, t. X.; ma autri, voys au artiche de M. Silvattre de Sacy, Journal essaigne, t. X.; ma morgadiandicher Literature, I. II. p. 427; et Toderini, Literatura nutrehes, 427; et Toderini, Literatura nutrehes, des la comment de l'autre d

<sup>24;</sup> te toerm, esserant a. II, p. 475, (4) Nous ne parlons pas seulement des consonnes, qui changent de naturo dans quelques idiomes, telles que le L (元) en hohèmien at en bulgare, le R (ρ) en serbe et en telle parlon de la consenio del consenio del consenio de la consenio del consenio de la consenio del consenio de la consenio del consenio del consenio del consenio de la consenio de la consenio del c

servent une valeur indépendante les unes des autres, ou se fondent dans une seule émission de voix; elles sont élidées et contractées suivant la finataisie du poête (\*); l'accent se déplace sans raison; les formes lexicographiques (2) et grammaticales se modifient en dehors de l'usage et de toutes les règles (3), et rien n'avertit de ces changements (4). Loin de trouver dans la lettre des

le II ( , , , , , , ) daus la plupart des l'sugues sémitiques ; mais des lettres qui, comme le V et le J de quelques langues romanes, sont indifféremment consounes ou reyelles, suivant les nécessités de la mesure.

(1) Dans la versification latino, dent la counsissance nous est pourfunt facilitée par des ressources de tout genre, il ya encore des coulractions que nous ue pouvens expliquer; aiusi, par exemple, bosé, noer, mail, nacers, noir quelque-fois comptés cemme des monosyllabes par les poites contiques [Lucrèce a fait d'irritaoti un bacchies, et Virgile un pyrrhègue de petérist,

pyrrhique de petivit.

(2) Les uoms propres eux-mêmes n'étaieut pas à l'abri de ces altérations; Juan de Mena a écrit Cadino pour Cadmo; Gamoens a dit;

Invejoso vereis o grão Mavorte,

au lieu de María. Dans le poéme fraugais sur aou prétendu voyage à Constantiuople, Charlemagne est appelé, avivaul les besoins de la rime et de la mesure, Kar?, Karies, et, dans la Chanson de Roland, Marstite, qui n'a que trois ayillabes dues presque tout le poème, se trausforme en Marstitus, at. X. V., V.; st. Lvni, V. 7, et

compte pour quatre.

(3) Nous aroos même des preaves positives que cette diprerité tue tenait point à des licenes posiques que ne sanctionnait pas l'usage: Per avor mais d'entendemes, vou voil dir, que paranité cet de la compte del compte de la compte del compte de la compte del compte de la compte de

et Guitton d'Arexo serive et facire; on se rend facilement eempte de ces changements : le herceum de la posie itaquesti per le conservation de la posie itaquesti per le conservation de la position de la position de la conservation de la posisait citare le na avec persons et appres para la conservation de la position de la man liberté, la polites positiriera mirent l'eribegraphe d'accerd avec la mirent l'eribegraphe d'accerd avec la conservation de la position de la position de mirent l'eribegraphe d'accerd avec la mirent l'eribegraphe d'accerd avec d'accerd de la position de l'accerd avec la position de l'accerdant l'eribegraphe d'accerdant l'accerdant l'accer

maire arabe, I. II, p. 571.

(4) Ces difficulties most accume importance paur un travail philosophic processor paur un travail philosophic processor paur un travail philosophic processor paure processor pro

manuscrits les renseignements nécessaires, trop de confiance dans leurs textes serait souvent une cause nouvelle d'erreur; les règles les mieux établies y sont violées presque à chaque vers (1), et les mots y changent plusieurs fois d'orthographe dans la même page (2). Ceux qui seraient assez purs pour servir d'autroité aux conjectures resteraient encore inutiles si l'on ne pourait les consulter à la source; la négligence ou les corrections systématiques des éditeurs les ont presque toujours publiés d'une manière inexacte (3).

v'est celui de la poésie ancienne, des Véde; l'antre mesure le rhythme par des pieds, qui se composent de matra (hrères, dont deux équivalent à une longue), ou, comme dans l'arya, résultent d'un arrangement régniter de syllabes longues et hrèves.

(1) Le nombre et le cas des noms

(1) Le nombre et le cas des noms n'y sont presque jamais régulièrement indiqués par le S final. (2) Escript li nos en non guise et li

andquie-spr [e S hand, one graine et lisairy en une dier, et lout en si est-ildou lire; un. du 14 siele, ap. Roquesairy en une dier, et lout en si est-ildou lire; un. du 14 siele, ap. Roquesairy en une die langue rummen, t.

Auf doui et le langue rummen, t.

Webter, finglish dictionners; introd.,

Webter, finglish dictionners; introd.,

Webter, finglish dictionners; introd.,

Tente variantes to trovent dans le même ouvariantes to trovent dans le même ou
variantes to de l'addition de l'add

(3) Nous devons cependant excepter la plupart des sarants allemands, qui apportent à leurs publications le soin le plus consciencieux. Mais nos éditeurs laissent beaucoup à désirer sous ce rapport; ainsi, par exemple, M. Raynourd, qui se précecupait lière plus de la philologie que de la mètrique, n'a tenn au-

enu compte des changements que la langue recevsit pour la mesure, et il le dit lui-meme, Poésies des troubadours, t. I, p. 444, M. Fr. Niebel rétablit tous les mots dans leur eutier, sans distinguer entre les abréviations purements graphiques et les contractions que le poëta avait faites pour la mesure; voyez l'exemple que nous avons cité, Histoire de la poésie scandinave, prolégomènes, p. 491, note, col. a. Les auo-malies de la versification ne sont souvent qu'apparentes; elles tiennent , soit à des fantes de copistes, soit à une pronon-ciation on à un mode de déclamation que nous ne connaissons plus. La licence nous ne connaissons pius. La nicence que l'on accorde aux poètes d'ajouter ou de retrancher à leur guise une ou même deux syllabes aurait nécessaire-ment détrait le rhythme, et nous ne doutons pas qu'une étude plus soignen-se et plus intelligente des manuscrits ne fit dispara tre la plupart des irregularités, et ne ramenat presque tons les vers à une seule et même mesure. Ainsi, par exemple, dans l'édition du Nibelunge Not de Muller, il y a, v. 3427 : Daz hete geraten Prunhilt Kunich Gunthers

et dans celle de von der Hagen, v. 3684 : .

Daz hette geraten Brunhilt des chuniges
Guntheres wip.

On fit dans la première, v. 5452 :

Sine trutinne kust er an den munt, et dans la secondo, v. 3689 : Du sinen trutione du chust er an den munt.

· Nous ne pouvions d'ailleurs laisser en dehors de cet essai aucune des métriques qui répandent quelque jour sur l'histoire des autres, et deux des plus importantes n'appartiennent point à la poésie européenne. Dans les idiomes les plus différents, le rhythme en reste musical; on y sent toujours la recherche d'une harmonie extérieure, le culte de la forme pour elle-même; la poésie hébraïque est la seule où l'imagination ait trouvé dans le mouvement de la pensée son harmonie et son rhythme (1). Il y a dans la versification grecque beaucoup de faits qui n'ont leur cause ni dans l'histoire de la poésie, ni dans la nature de la langue; le principe et les règles de la quantité y dérivent évidemment d'une prosodie antérieure, dont la tradition n'avait été recueillie que d'une manière incomplète, et ces bizarreries apparentes s'expliquent toutes par les idées qui servent de base à la versification sanscrite. Non sans doute qu'elles soient arrivées de peuple en peuple jusqu'aux premiers Hellènes; mais on peut affirmer que, quelle que soit son origine, leur métrique se rattachait à une prosodie semblable, développée d'après les mêmes principes.

Peut-être même, dans notre habitude de tout rap-

Dans le prologue d'Ysopet ler, M. Ro-bert a mis, Fubles du XIIIº siècle, t. 1, p. 447 :

Me vueil travilier et pener D'un petit jardin a hever,

et le manuscrit porte hener. M. Michel a imprimé dans son Tristan, t. 1, p. 44, v. 847 : Ardoir son nevo et sa feme Tuit s'escrient la gent du reigne.

Il y a dans le fac-simile qui est en regard : Ardoir son nevo et sa reine.

La même rime, qui était dejà quelques

pages auparavant (p. 16, v. 255), se trouve aussi dans le Romans d'Encas, Ms. du Roi , nº 7657, v. 5; et on ne peut l'attribuer qu'à des fautes d'editeur ou de copiste, puisque les vers sont lies par la rime, et non par l'assonnance. (1) Nous oo voulons pas dire pour cela qu'elle n'en ait pas eu d'autres, quoique les tentatives differentes, renouvelces à plusieurs reprises, et toujours sans suc-ces, pour lui en trouver un matériel, semblent prouver qu'elle n avait que celui de cette prose mesurée si répandue dans la littérature de tous les pouples de l'Oricut; voyoz les chap. IV et XIII. porter au mouvement providentiel qui emporte le monde en avant, nous étions-nous trop préoccupé de la tendance que nous retrouvions dans l'histoire des versifications les plus différentes, et avions-nous espéré trop légèrement les ramener toutes à un développement commun. Partout, il est vrai, là même où l'oreille se complait davantage à l'harmonie du vers, la pensée devient de plus en plus exigeante, et réduit la part que dans des jours moins avancés elle avait abandonnée à la forme : non cependant qu'elle change la mesure à laquelle on était habitué, non qu'elle s'oppose aux conditions musicales nécessaires au rhythme; mais elle s'associe à son mouvement, et relève assez haut la valeur des éléments matériels qui le constituent pour en faire aussi un de ses movens d'expression. La métrique n'est plus une succession de sons mesurés d'une manière mathématique; c'est une musique intelligente qui concourt à la vivacité des images et à la puissance des sentiments. La rime cesse d'être une consonnance qui frappe exclusivement l'oreille; elle met l'idée dominante en saillie, et y appelle l'attention à deux fois. L'accent ne se borne plus à indiquer la syllabe prépondérante de chaque mot; il marque les mots essentiels de la phrase, et appuie le rhythme autant sur les idées que sur les sons. Mais ce développement général n'est pas amené partout par les mêmes causes, et ne se manifeste point toujours par des formes identiques; si nous l'avions suivi chez tous les peuples à la fois, la reproduction des mêmes faits nous eût forcé de répéter nos explications, et l'appréciation des nouvelles données que nous aurait fournies l'histoire de chaque versification eût à chaque instant brisé le fil des idées. Il nous a donc fallu préférer à une étude chronologique un travail plus indépendant qui comble les lacunes, évite les redites, et laisse aux idées la prééminence qui leur appartient. Toutefois nous n'avons point oublié que, même dans un essai philosophique, l'étude de la versification doit conserver un caractère empirique; de nombreux faits réunis dans les notes confirment constamment les idées du texte (1): c'est en rendant leur liaison sensible que ces recherches pouvaient acquérir quelque valeur.

La forme philosophique avait cependant des inconvénients que nous ne nous sommes point dissimulés. Presque jamais la versification ne repose sur un seul principe, et, dans l'appréciation des différents éléments qui en marquent la mesure, nulle donnée ne permet de discerner la part de chacun d'eux, et d'en déterminer l'importance relative. Dès qu'on veut l'appuyer sur l'histoire, un examen analytique de tous les principes de la versification oblige la théorie de leur attribuer successivement des faits qui ne leur appartiennent pas en entier, et qui peuvent être également considérés comme les conséquences d'un principe différent. Mais c'est là une condition commune à toutes les explications historiques; quelle que soit la simplicité apparente d'un fait, une étude approfondie découvre toujours des causes cachées qui, par des voies diverses, tendaient à des résultats semblables, et, qui tour à tour suspendues, ravivées, détournées de leur but naturel, finissent par se rencontrer et se réunir. D'ailleurs, dans le travail que nous publions aujourd'hui les inconvénients des applications

<sup>. (4)</sup> Les autres notes expliquent. les le en puisse tenir compte; mais elles ne exceptions qui sont trop locales et trop sont aurunement nècessaires à l'intellipassagéres pour qu'une théorie généra- gene des idées.

de la philosophie à l'histoire ont nécessairement perdu une partie de leur gravité. Les éléments du rhythme sont trop peu nombreux, et trop continuellement remis en mémoire, pour ne point forcer le lecteur à modifier ce qu'il y a nécessairement de trop absolu dans les expressions des notes, où l'on ne pouvait énumérer à chaque instant les différents rapports qui concourent à l'harmonie, et toutes les causes qui ont influé sur les formes de la versification.

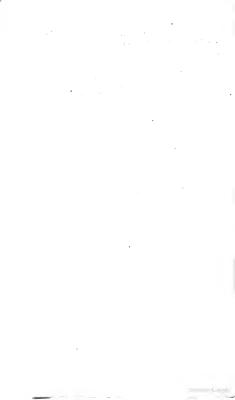

## ESSAI PHILOSOPHIQUE

SUR

### LE PRINCIPE ET LES FORMES

DE LA

# VERSIFICATION.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### DU PRINCIPE DE LA VERSIFICATION.

C'est en vain que l'homme ouvre son intelligence aux impressions qui, de tous les points de son hortzon, viennent frapper ses sens; ces notions empiriques n'apaisent point sa soif de connaître. Les réalités dont elles portent térmoignage lui semblent trop limitées q qu'il fase un pas, elles disparaisent, et le temps qui fuit va les emporter ave lui. Il faut à ses aspirations vers l'infini des connaissances que ne borne point l'espace et ne mesure point la durée. Au lieu de sentir un phénomène accidentel, il réflechit sur des idées nécessaires; à la perception d'un fait il substitue la conscience d'une vérité. Là ne s'arrêtent pas encore sa puissance et son besoin d'agir; entre le réel et l'absolu, il rève le possible. Mais le champ de la rèverie n'est point lui-

même un espace sans limites, où l'imagination se déploie sans règles. Que la fantaisie invente des objets et des faits . ou qu'elle rattache des êtres réels et des événements historiques à des causes et à des conséquences imaginaires, elle reste incessamment soumise à deux conditions essentielles. Au dessus de chaque ordre de phénomènes plane une loi générale qui les explique et les régit; pour revêtir l'apparence d'une réalité, les fictions doivent donc se subordonner aux règles dont elle dépend, et manifester d'une manière sensible leurs rapports avec elle. Cette soumission complète à la loi les relie, il est vrai, à l'ensemble des faits: mais leur existence elle-même ne devient suffisamment probable que lorsque l'imagination y reconnaît le caractère de tous les objets du même genre, lorsque leur type s'y reflète, dépouillé de ce qu'y mêlent d'étranger les accidents habituels de la vie, et riche de tous les développements que comporte sa nature ; lors, en un mot, que tout y apparait sous une forme et des couleurs idéales, dans tout l'éclat de la beauté : le possible, c'est la poésie. Mais l'homme n'est point créé pour vivre dans sa pensée,

comme dans une retraite séparée du reste du monde par des abymes; il appartient par un otét de sa vie à la société tout entière; son développement n'est complet que lorsqu'il concourt au progrès de l'Humanité. Ce serait manquer à notre destination que de n'épancher nos idées que dans des monologues solitaires; l'intelligence est un dépôt de la Providence, dont nous devons compte à nos semblables! Pour le poête, cette nécessité est plus instante encore; l'expresion est la première condition non seulement de son talent, mais de l'existence de son art. Si la poèsie est une conception originale du heau, essentiellement spontanée dans son principe et libre dans ses développements, la beauté elle-même ne se révèle d'une manière complète que sous des formes sensibles. Tout idéale que l'imagination la rève, tout étrangère qu'elle soit aux données de l'exprénence et aux condi-

tions de la vie, il faut que la sensibilité la perçoive et reconnaisse ses titres à l'enthousiasme; même pour qui l'a congue dans le monde des idées, elle n'existe qu'aprés être entrée dans celui des sens : c'est sa forme qui la réalise.

/ Mais le langage ordinaire de la prose ne satisferait point aux exigences de la poésie ; leur but est trop différent pour que les mêmes moyens puissent les y conduire. La première ne veut exprimer que des objets réels ou des idées absolues : ce qu'elle ambitionne avant tout , c'est d'être facilement comprise, c'est la clarté et la précision; elle doit préférer les mots les plus simples, et disposer les idées dans leur ordre naturel. La poésie, au contraire, se préoccupe exclusivement de la force de l'expression ; ce n'est plus la conscience qui rappelle des réalités à la pensée ; c'est l'imagination qui s'efforce de transmettre le sentiment que ses conceptions lui inspirent, et d'imprimer son ébranlement aux autres imaginations. Elle représente donc les objets à travers les qualités qui l'ont émue, par les faces que la sensibilité saisit plus volontiers; au lieu de les voiler sous une expression générale, elle les particularise et les met en saillie par des épithètes. Ces qualifications ne doivent rien avoir de pittoresque ni de descriptif; elles ne peignent point pour l'amour de la ressemblance, mais pour renouveler des impressions esthétiques; elles ne veulent montrer à la pensée que les formes poétiques des objets, celles qui manifestent leur beauté. Tout en dédaignant un naturel vulgaire et une simplicité prosaïque, l'expression évite soigneusement l'apparence de la recherche; elle ne peindrait plus alors les choses, mais l'esprit qui les avait imaginées; on ne sentirait plus la beauté, mais l'effort qui cherche à la produire. La représentation des objets ne saurait, pour la prose. être trop immédiate; toute autre perception en détournerait l'attention, et en obscurcirait l'idée. Loin de là il faut souvent à la poésie le concours de peintures étrangères; elle s'exprime médiatement par des comparaisons et

des métaphores. Les qualités qui paraissaient obscures empruntent l'éclat dont elles brillent dans les objets qu'on en rapproche; celles qui semblaient peu développées deviennent plus saillantes par leur contraste avec des objets qui en sont entièrement dépourvus. Les idées ne s'enchaînent plus dans un ordre logique. Le but s'élève quand on n'apercoit pas les moyens de l'atteindre. Au lieu de s'amoindrir en se rapprochant de leurs causes, les effets s'en séparent, et leur isolement les grandit, leur indépendance les rend plus saisissants.

Cette dignité d'expression, si différente des formes habi-• tuelles du langage, ne demande aucun effort réfléchi à la pensée; c'est la langue naturelle à l'émotion que produit / toute conception claire et complète du beau; le résultat/ naïf de l'inspiration Dans l'état normal de l'homme, les deux principes qui le composent se balancent et le retiennent sous leur double influence; mais, lorsque une surexcitation quelconque rend l'un d'eux plus énergique, l'autre se subordonne à son action et lui abandonne les rênes. Tantôt un appétit brutal domine la raison ; tantôt , dédaignant les enseignements des sens, la pensée brise les liens qui l'attachaient à la terre et s'élève dans la sphère infinie de la religion et de la science (1). Cet affranchissement des conditions empiriques de la vie et de ses nécessités matérielles se réalise par l'enthousiasme : sous son inspiration , toute action devient du dévoûment et de l'héroïsme; toute parole, de l'éloquence et de la poésie. La forme de la prose ne peut donc convenir à la poésie; chaque fois que dans l'exaltation d'un noble sentiment, l'homme pense avec plus de force et plus de grandeur, ses expressions s'élèvent naturellement avec ses idées; sa voix elle-même devient plus

<sup>(4)</sup> Voilà ponrquoi les peuples les plus dus en vers, et l'on trouvait dans une différents appellent la poésie la langue forme différente la preuve qu'ils étaient des Dieux, et leur en attribuent l'inven-tion. Eu Grèce, les oractes étaient ren-tion. Eu Grèce, les oractes étaient ren-

accentuée et plus sonore (1). Ainsi la forme ne se borne pas â interpréter la pensée, c'est la conséquence même de l'inspiration; elle en est la manifestation par la parole, et son ensemble y concourt comme chacune de ses expressions. Si multiple que semble un poême, toutes ses parties se ratiechent à une grande idée qu'elles développent successivement et qui, durant toute l'œuvre, émeut l'intelligence par sa beauté. Cette persistance de l'inspiration se témoigne par la continuité de la forme, par l'harmonie des parties entre elles (2); en u mot, par l'unité de l'ensemble (3).

(1) Une accentuation plus forte est la conséquence d'une disposition plus passionnée et de l'action involontaire du sontiment sur les nerfs; il les tend et donne ainsi plus d'évation à la voix; c'est également la tension des cordes d'un instrument, on la roidenr des fibres liguenses, qui en reudent les sons plus aigus, ses, qui en reudent les sons plus aigus.

ses, qui en reudent les sons plus aigus. (2) Aussi les Allemands appellent-ils la poesie gebundene Rede; Sloka, le nom duplus ancicu vers indien, signifiait ègalement en sauscrit discours lie; colui de la prose en latin rendait la même idee, soluta oratio, et le nom da ravia arabe , la partie essentielle de la rime, vient certainement de روى , unir, lier. On a prétendu que les Greca conuaissaient nue espèce de poésie écrite en prose; Aristote a dit, il est vrai, dans le chapitre ler, no 6, de sa Poétique: à de chapitro les, no 0, ao sa trottque: q oc acosotta, μουνο τος λογος φίλος, τοις με-τροις, et lo sens de λογος φίλος no peut être douteux, puisque Platon a écrit dans lo De legibux, l. II, p. 95: λογους ψίλους είς μετρα τύθεντες (voyez aussi Aristote, Rhedoriea, l. III, ch. u); mais dans la Rhétorique (l. III, ch. viii), Aristote distingue la poesie de la prose par la mesure, et l'on ne s'est pas soneuu qu'avant la versification métrique il y avait en Grèce nne poesie basee sur l'accent, dont devaient tenir compte les eritiques et les historiens (voyez Athénee, p. 445 et 639). C'est ainsi que nous expliquerions également le passage de Suidas sur Sosithée de Syracuse, à moina qn'au lien de γραφας και ποιηματα κατα-λογαθην, on ne veuille lire γραφας και концияти, как касадоум дуг.

(3) Il y a cependant en auglais une espèce de vers dont l'accentuation et par conséquent le rhythme sont fort irrégnliers; voici la definition qu'en donne le roi d'Angleterre, Jacques le, dans son Reulisand cautelis : Ze man observe that thir tumbling verse flowis not on that fassoun, as the otheris dois: for all utheris keipis the reule , quilk I gave before , to wit : the first fute short, the second lang and so forth. Quhairas thir hes twa short and one lang through all the lyno quben they keip ordour; albeit the maist part of thame be out of ordour, and keipis na kynde nor reule of flowing and for that cause are callit Inmbling verse. Plusieurs eglogues de Spenser, le London lickpenny de Lidgate, le Christabel de Coleridge, le Siege of Corynth de Byren, etc., sont écrits dans ce rhythme; mais, ajusi que nous le verrons, de nombreuses inversions et nne différence fort sensible entre la prononciation des vera et celle de la prose faisaient reconnaître la poésie anglaise, indépendamment de tonte mesnre régulière. Par une conception fort etroite de la nature de la poésie, plusieurs cri-tiques du dernier siècle ont condamné la versification à cause des entraves qu'elle derait apporter an libre développement de l'imagination, et deux grands poëtes, Schiller et Göthe, ont sanctionne ectte doctrine par leur exemple; mais, depnis Don Carlos, le premier a versifié tous ses drames, et l'autre a refait en vers Tasso et Iphigenie; Lessing lui-même cerivit son Nathan en vers i ambigues. Quant à la prose mesurée dont se sout servis pluCette appropriation du langage à la poésie ne se reconnatt point à des qualités générales que la raison apprécie par des régles invariables, et veuille retrouver également dans tous les idiomes. Le tout est de le rendre plus expressif, et sa quissance tient à sa vivacité et à son énergie; c'est une conséquence de la sympathie qu'excite tout mouvement enthousiaste de l'esprit, et de la domination des émotions fortes sur les autres. L'imagination atteint son but dés que l'expression contraste d'une manière assez sensible avec les formes ordinaires de la prose pour manifester une disposition plus passionnée. La versification trouve donc, dans la nature de chaque langue, des données différentes, et ne peut ni les négliger entièrement, ni chercher à imiter les formes d'une poésie étrangère, qui seraient incompatibles avec elles.

Presque partout la poésie a conservé des expressions qui appartenaient à une vieille langue tombée en désuétude (1), ou à d'anciens chants populaires rédigés dans un autre idiome (2). Leur nombre décroit chaque jour; tantôt la

sieurs poëtes indiens, son emploi tient à des causes particulières que nous expliquerons dans le chapitre où nous rechercherons l'influence de la langue sur les formes de la versification.

to forme an in versidation, in point in function, in point in further sque, Wilk, homme; JTN, sonier; JTN, so

soudain) s'emploient-ils dans le langage usuel, et Bossuet s'est servi de presque tons les autres.

(2). Cest ha moins la scele manière dout on paises expliquer les origines étrangères de beaucoup de mois de la dout on paise expliquer les origines étrangères de beaucoup de mois de la lacta de la comparation de la comparation de la conflue de conflue de la conflue del la conflue de la conflue d

prose les emploie à son tour, et un usage Journalier les pâlite et les rend vulgaires; tantôt la poésie renonce d'elle-même à s'en servir, parce que leur signification n'est plus assez claire pour éveiller la moindre image (1). Chaque mot qui disparaît est une perte qu'aucune acquisition ne compense; le vocabulaire n'est plus assez élastique pour que l'imagination y introduise de nouvelles expressions poétiques. Mais, partout où les anciennes n'ont point disparu de la langue, la poésie les préfère aux autres; elles la distinguent de la prose (2).

Elle aime aussi à se caractériser par des formes grammaticales qui lui soient propres (3); mais, en cela encore, elle use des ressources qu'elle a héritées du passé, sans pouvoir beaucoup les accroître; ses innovations doivent se conformer au génie et aux habitudes de la langue. Elle est puis libre dans la construction des phrases, qui cependant deviennent bientôt obscures dans les langues analytiques, losque les expressions s'écartent arbitrairement de l'ordre babituel des idées (4). Quand, au contraire, les flexions

(1) Suivant Adclung, Aelleste Geschichte der Deutschen, sect. vm. par. 1, il v a eu dans les differents dialectes de la langue germunique, jusqu'à cent ouze noms bien distincts puur désigner an cheval, et maintenant il n'en reste plus que cinq.

(2) La prononcistion est souvent differente, et l'orielle reconnais sur-lechamp la poésie; en grec, par exemple, l'accent daminait en presse et la quantité en poésie. Quelquefais l'orthographe elle même varie; sinsi, dans les vers arabes, un certi séparment les denc consonnes réunies par le feschdid, un marque par un nun la unabilé des vergletes, et l'on cert à la fin de l'accentration d

mises par l'orthuzraphe ordinaire.
(3) La puésió hébrărque en avait sritont nu grand nombre, qui unt été indiquées par Gesenius (Léhryobaude der
kobrātischen Sprache et Hibrātische

Handwörterbuch, préf., p. 223, et app., l. II, p. 1353) et Saalschütz (Yon der Form der, hedvätzeher Porise, p. 102); mais les differents dialectes en fournient heastoop aux Ilomérides (voyez Berger, Kurze Dartsdüng des episches bet eigen von der die der prinches bet epische, et l'on en trouve mêmo chez les poètes latins; voyez Küne, Ueber die Sprache der r'mischen Episer.

(4) newriton est un mot fart mal fait: Poriera natarel est la succession véritable des pensées, colui qui oprime la radició des sentiments et la domination qui la careccuat sur l'intelligence. Il est revision de la comparation d

Towns County

des mots indiquent leurs rapports, indépendamment de l'ordre dans lequel ils se suivent, la prose emploie trop fréquemment les inversions pour que la poésie y trouve un moyen suffisant de trancher avec elle (1). L'expression figurée ellemême n'appartient pas également à la poésie dans tous les idiomes. Il en est, comme ceux que des imaginations naïves ont développés sous le soleil de l'Orient, au milieu de toutes les spiendeurs de la Nature, dans lesquels le langage vulgaire est si constamment surchargé d'images, que la poésie la plus riche n'en saurait admettre davantage ; les idées y disparaîtraient sous la magnificence de leurs vêtements. D'autres ont un besoin de clarté si dominant, que la moindre hardiesse les embarrasse (2); loin d'illuminer la pensée, toute métaphore leur semble l'obscurcir, et ils préférent la transparence du style à la pompe de l'expression : la poésie s'y décolore à l'égal de la prose.

Sans doute, le mot ne réalise l'idée, ni dans l'espace par une forme symbolique, ni dans le temps par un retentissement musical de la pensée : c'est une simple expression sans aucune prétention esthétique : mais le caprice ne l'a point imaginée et le hasard ne lui a point donné sa valeur. Que la première langue ait été enseignée à l'homme par une intelligence supérieure, ou qu'il ait trouvé les moyens de la créer dans les forces de son esprit et dans les ressources de son organisme, les éléments n'en étaient point accidentels. puisqu'ils étaient nécessaires à l'accomplissement de sa des-

a'en distinguer par plos de simplicité : llorace ne pouvait dire qu'on vers : dans la poésie allemande, les constructions n'ont ni la même richesse ni la meono variote que dans la prose, et cette difference avait lieu aussi en latin. Maia, si les inversions n'y étaieut point aussi prolongées dans la poésie, elle en avait quelques unes qui lui étaient proprea. Elle séparait presque toujours le substantif de sou adjectif, sans doute pour éviter un concours desagréable do sons, et pouvait rejeter daos l'iotérleur des phrases des conjonctions que la pro-

<sup>(1)</sup> Ouelonefois même elle cherche à se mottait toujours au commeucement; Objectos caveae valuit si frangero clathros. Nous parlerons plus longuement, dans le chap. XIII, de cette influence des in-versions sur les formes de la versifica-

<sup>(2)</sup> Telest, par exemple, le français; son besoin de clarté est si dominant que, pour rendre l'accent oratoire plus sensible, l'accent touique, qui peut-être cependant existe dans toutes les autres langues, y a presque entièrement disparu.

tination; ils résultaient d'une liaison naturelle entre les sentiments et les sons (1). Peut-être ces rapports ont-ils été exagérés; peut-être a-lon attribué aux sons en eux-mêmes une signification trop indépendante de tout arbitraire (2); mais, soit que leur action dérive d'une harmonie réelle entre l'oreille et l'intelligence (3), soit que tous les idiomes se rattachent à une langue de pure convention, et conservent de vagues souvenirs de son vocabulaire (4), les sons agissentsur les entiment, et l'émotion leur reconnat une valeur que ne saurait négliger la poésie. Elle doit, par leur impression, rendre plus frappante la pensée qu'elle exprime par le sens des mots.

(1) Dass presque tontes les langues, les interjections, les expressions marées és sentiment, aont les indmes; les augneciatifs et surtout les diminuits unt sosti aplus grande ressemblance; les langues ne deviennent tout à fait diffrentes que lorsqu'elles expriment des idees aeq uises au lieu de sentiments natures.

(2) Jedem Sprachlaute eine ständige hegranzte Be deutung innwohnt ; Schmitthenner, Ur sprachlehre, p. 89. Platon étsil arrivé à la même opinion par des ides entièrement différentes; les sons a'claient pas pour lui le retentissement des choses , mais leur image; c'est en ce sens qu'il dit, dans le Cratyle, no ler, Ονοματος ο ρθοτητα είναι έκαστω των έντων costs repuxyear. On ue peut cepeudant méconnaître que la joie se manifeste par des sons aigus; ils sont graves pour la tristesse, eculants pour la ton-dresse, forts pour la profoudenr. D'autres rapports ne sont pas aussi évidents daos toutes les langues, quoique les sons du gosier semblent exprimer naturellement le mouvement, et que le son lingual convicnne à la cause (B) et à l'agrandissement (L), te dental au sai-sissement, to labial à l'élévation et à l'abaissement, le nasal à la négation. Co dernier rapport surtout est frap-pant; non sculement on trouve dans heaucoup de langues > (daus les com-posés), non, ne, net, nicht; mais le son nasal in ajunte uno idec negativo, et la

lettre du nez S a la même puissance en italien, afortana, smontare, etc. On sait que souveut des personnes fort sensibles, et même des sourds-muets, eutendent la parole au mouvement des organes de la voix.

(5) L'habitude d'associre sux mémos son des ides differents devait finir sons de little sons des ides differents de value finir sons de little sons les experiments de little sons les experiments promotes d'une antere quelconque, et cas mont de fantaire à lottete les presonnes d'un leur impirent des sentiments promotes d'une antere quelconque, et cas mont de la comparis de la toute les presonnes d'une sons de la toute de la comparis del comparis de la comparis de la comparis de la comparis de la comparis del comparis de la com

que qui constitue a socse. de la vrale, (§) Si colta confectione était vrale, (§) Si colta confectione était vrale sur sint des acceptions moins nonbreusons, Ou doit alors dégager plus siximent, leur signification naturells des létes accessoires qui l'out obsecrée; l'expression que les saurages et les enles des les surfaces et les enains être regardés comme une sorte de preuve.

Cette signification naturelle s'est, il est vrai, presque toujours effacée, en s'associant, dans des langues moins naïves, à des idées différentes; lors même qu'elle n'a pas entièrement disparu, elle est plutôt reconnue par la science que percue par le sentiment, et la poésie ne peut la rendre plus sensible. Mais la succession et le concours des sons ont partout une valeur indépendante des idées que la langue v attache (1), et la versification les mesure et les dispose comme il lui plaît (2). Sans doute elle ne cherche point une harmonie absolue (3); la nature des sons du vocabulaire n'est point assez nettement sentie : la différence n'en est point appréciée avec une exactitude assez mathéma!ique. D'ailleurs, leurs éléments fussent-ils les mêmes, la versification ne pourrait prétendre aux effets de la musique; ce qui fait la puissance de celle-ci, c'est qu'en l'écoutant, l'homme s'abandonne sans partage au sentiment qu'elle excite (4); c'est que son expression est trop obscure, ou du moins trop

(3) Tue foule de fais remdent évident le plairi pursuent musical que noss foul les nons. Le chant des sieux, Pharmonica et les rouldes des channais il est remarquable que les poisies les plus populaires s'admeints first sonvent dans leur r'hythen des sons qui chan leur r'hythen des sons qui chan leur r'hythen des sons qui chant le channe de chassers de Weber, l'air de Malbrough, celui du Paulition de Loriurea, plaisiers vana-de-sire d'Onlivier Batselin, les hallades les plans mines à pener que ce fel la preparative resion du refrain des hallades de la rime.

(2) Les intelligences les plus philosophiques et les plus pôtiques out également reconnu les clîris du rhythme; nous citerous seulement Plateu, parec que pressive que la utilité : à proflusç et aux circums et que la utilité : à proflusç et aux circums et que par les proposes aux diponités et que la companya de la propose aux diponités et que la companya de la companya del la companya de la companya del companya de la companya del companya de la company

πιθαρισται ) είνειουσθαι ταις ψυχαις τωυ παιόωυ ; Prolagoras, p. 526.

(3) Elle cherche à établir ane sorte d'harmonio par la construction des phrasses ta par l'addition de lettres ou-phoniques à la fin des mots, un N cu gree, un D daus les ancieus poèmes latius, un S en français; un E en allemand, comme dans ce vers de Gothe:

Nun, Fauste, träume fort, bis wir uns widersehn.

(Faust, act. 1, sc. 3.)

Mais il lai suftit qu'elle soit plus sensihle que dans la prose; ainsi, au lieu d'élider la voyelle lougue, qui faissit an hiatus, les poètes grees, et quelquefois aussi les latirs, so bornaient à en changer la quantité, à rendre la di-sonaoce moins sensible.

(4) Il paralt expendant que les Pythagoriciens hassient leur théorie sur la raison (voyez-Plutarque, De musica, ch. xxxx; Mahne ad Ptolemée, λρασνεων, et Boethins, De musica), et ne lui en accordaient pas moins un grand pouvoir voyez Jambitoso, Vita Pythagorae, ch. xxx, éd. de Kiesling; Plutarque, De vague, pour éveiller ni l'imagination ni la raison (1); dans la poésie, au contraire, le sentiment, loin d'être exclusif, n'est que l'auxiliaire de la pensée (2). Le but musical de la versification est atteint des qu'un concours désagréable de sons ne désunit point des mots que lient leurs idées, et que l'on croit à l'énergie des sentiments, en leur reconnaissant plus d'influence sur les formes du langage qu'ils n'ent ont dans la prose (3). Car, à ce degré de puissance, le sentiment s'exprime naturellement par des modulations rhythmiques; il évite les dissonnances inutiles (4), allonge et abrège les syllabes, élève et abaisse la voix, et, en sentant son action, l'intelligence s'y associe et le partage. A cet effet purement musical et dépendant de la nature de la langue et des habitudes de l'oreilfe, la versification en réunit un autre plus esthétique enappliquant à la parole les principes absolus de la musique. L'unité du poëme n'est pas seulement nécessaire pour em-

Iside et Osivide, ch. LXXXI, et Dissan, Göttinger gelehrte Anzeigen, 1827, p. 85); cela vient probablement de la mesore mathématique qu'ils lui donnaient et de la valeur philosophique qu'ils reconnsissaient anx nombres

(1) Voilà ponrquoi les Grecs voulaient limiter ses moyens d'action ; Platon hannissait de sa republique la fite et tous les instruments qui avaient trop de tous différents, et les Spartiates Punissaient Terpandre pour avoir ajou-le une corde à la lyre.

(2) Pour donner une grande puis-sance à un ressort quelconque, il ne faut point rapprocher son action d'an-tun antre. Cette théorie si évidente est également méconnue par quelques compositeurs distingués et brauconp de littérateurs, Ceux-ci veulent sacrifier la musique d'un opéra au poëme; ils se plaignent que leur esprit ne soit pas as-sez complétement satisfait par la lo-gique des situations et la heauté littéraire des expressions. Pour être conséquents, ils devrsient exiger que le rbythme fut subordonné à la prononciation habitnelle et à l'accent or-toire. Les autres ont l'ambition de faire exprimer à la musique, non pas seulement juge de la cause par l'effet,

des situations de l'âme, mais de véritables idees; ils veulent avoir taut d'imagination, qu'ils n'out plus de sentiment musical et manquent de melodie. L'au-teur de la magnifique symphonio de Harold est un esprit trop convaincu et un logicien trop rigoureux pour ne pas tomber dans les cacophouies de Benvenuto Cellini,

(3) Aussi, dans la plupart des lan-mes, la poésie a-t-elle une prononciation différente de la prose, Presque loujours, en arabe, pour indiquer tout d'abord que c'est de la poesie que l'on récite, les deux hémistiches du premier vers rimeut ensemble, et out une mesure exactement semblable,

(4) Quelquefols on les recherche pour des effets d'harmonie imitative; sinsi, par exemple, les efforts s'expriment naturellement par des sous d'une pro-nonciation difficile, commo dans ce vers de Virgile:

Illi inter sese magna vi hrachia tollunt.

C'est nno couséquence de la contraction des nerfs; les mots que l'on pro-nonce alors exigent un effort, et l'on pècher les idées secondaires de détourner l'attention de la pensée dominante et de l'amoindrir; elle manifeste l'unité du poête (1). Son enthousiasme ne s'arrête qu'après l'expression complète de la beauté qui l'inspire; si le sentiment venait à changer, toute l'influence qu'il aurait acquise sur les imaginations serait détruite, et l'uniformité de la versification en montre la persistance à travers la diversité des idées; il lui faut, en donnant à toutes les parties une mesure exacte, faire sentir les rapports qui existent entre elles, et la liaison de chacune avec l'ensemble (2).

(1) Pour la rendre eucore plus seusible, en arabe, tous les vers d'un même poine riment eusemble, et la plupart de nos vicilles épopées sont écrites en stances monorimes; cette iutentiou se montre déjà dans la poésie bèbraïque, où les lettres initiales de tous les versets suivent quelquefois l'ordre alphabétique.

(2) Cepeudant la versification tient moins cucoro à un rhythme uniforme qu'à une mesure quelconque, qui distingue la poésie de la prose. Horace disait du dithyrambe, l. IV, ode 2:

Seu per andaces nova dithyrambos Verba devolvit numerisque fertur Lege solutis.

Pendant le moyen age, où le sentiment musical était cependant si développé, en ne craignait mêue pas d'écrire en plusieurs laugues des chansons

(voyez les Mémoires de l'Académio des l'amergidions 1, N.M., p. 071; Ceralement de l'Académio de l'Académio de l'Académio 1, 19, 1971; Cerap. 17; Warton, History of english
postry, t. 1, p. 100, note; Docum, MisLiteratur, t. 1, p. 207, et Mémoires de l'Académio von l'allerablem, Fundgruben, t. 1, p.
des et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
des et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
des et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
des et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
des et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
de et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
de et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
de et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
de et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
de et de les denores, p. Mémoi, 1, p.
de et de les denores, 1, p. 1, p.
de et de les denores, 1, p. 1, p.
de et de les denores de l'entre de l'entre

# CHAPITRE II.

#### DU RHYTHME.

Avant de s'être précisées par des formes, les idées flottent dans l'esprit indécis comme dans un chaos ; l'attention ne peut s'en saisir, et elles disparaissent sans laisser aucune trace dans la mémoire. Les mots ne sont donc pas seulement leur expression sensible, ils sont le complément essentiel de leur perception; sans un langage qui serve de base et d'appui à sa pensée. l'homme vieillirait dans une éternelle enfance. Privé de toute communication intellectuelle avec ses semblables, les développements isolés qu'ébaucheraient son expérience personnelle et ses instincts de perfectionnement périraient avec lui; et, sans pouvoir jamais hériter du passé ni profiter à l'avenir, l'histoire de l'Humanité se passerait tout entière entre le berceau d'un homme et sa tombe. Les langues ne sont donc point des acquisitions fortuites, dont les éléments se soient lentement amassés pendant une longue suite de générations : si l'homme n'est point né pour se matérialiser dans une existence de brute. sans un progrès à atteindre ni un devoir à remplir; si la création ne fut point le caprice désordonné d'une intelligence irréfléchie, ou l'œuvre manquée d'une volonté impuissante, la parole est naturelle à l'homme, parce qu'elle est nécessaire à la destination que Dieu lui a donnée.

Quoique les besoins de l'homme aient d'abord été bien restreints, ses premiers rapports avec la Nature étaient continus; il lui fallait lutter avec elle pour toutes les né-



cessités de l'existence, sans aucune des ressources que les progrès de la civilisation ont accumulées entre ses mains: et les souffrances du passé, les difficultés du présent, les inquiétudes de l'avenir, le préoccupaient trop constamment pour permettre à son intelligence des développements étrangers au cercle habituel de ses sensations. La parole était alors la manifestation instinctive d'un sentiment plutôt que l'expression volontaire d'une idée. En agissant d'une manière différente sur les organes de la voix , chaque sentiment en modifiait les sons (1); si les forces naturelles de l'intelligence n'en eussent point compris la signification, on l'aurait bientôt retrouvée dans les souvenirs de l'expérience. Mais bientôt les anciens mots se corrompirent ; des mots nouveaux, sans aucune valeur naturelle, s'y mêlèrent, et la langue primitive disparut si complétement sous ces additions et ces altérations successives, qu'une étude approfondie des différents vocabulaires en distingue à peine la trace (2).

(1) Aimi, per cemple, le son de l'O cet overte per le piot et ferme per de deleur. Ces medifications instincieres en tiem nême den les animent : la pas est possion comme celle faith à la vaid d'un ciesse de prois. Pour exploquer sologie des organes de la voir. I'dit exclusive, et nous de l'anche de la comme de la voir. Pour exploquer sologie des organes de la voir. I'dit exclusive, et nous vire possidone centre l'anadonité ou peu réceleur longrande de la voir. Pour l'anadonité ou peu réceleur longrande de la voir. Pour l'anadonité ou peut pour l'anadonité ou peut pour l'anadonité ou peut l'anadonité de l'anadonité de la voir de la voir de la voir de l'anadonité de l'anadon

eile à saisir.

(§) Ou a crue envetouver au moins les étiments deux les prenières mots que mantitud que la prenière mois que mattiant que la prenière de la proposition de la milita d'un leogue factice doire reprodière colle qui s'atteil devloppe naprodière colle qui s'atteil prodière de la collection de col

Ouelque variées que soient les langues, leurs dissemblances ne prouvent point l'indépendance de leur origine : ce sont les conséquences inévitables des modifications que l'histoire apporte chaque jour dans l'intelligence de l'homme. Tant que ses sentiments furent peu nombreux (1) et restèrent assez passionnés pour que leurs nuances s'effacassent, une expression générale, sans signification bien précise, pouvait leur suffire; mais lorsqu'ils se multiplièrent, lorsqu'ils devinrent plus civilisés, et, pour ainsi dire, factices, il fallut modifier les sons primitifs qui ne distinguaient pas leurs différences; et aucun principe naturel ne réglait ces modifications : elles étaient arbitraires et fortuites, parce que les sentiments eux-mêmes étaient individuels et ne se produisaient que sous l'empire de circonstances locales. Le nom des choses n'avait rien d'absolu qui tînt à leurnature ; il était relatif aux sentiments qu'elles excitaient, et devait changer quand un autre climat ou des conditions nouvelles rendaient les impressions différentes (2). Il est peu d'objets qu'on ne puisse envisager sous plusieurs points de vue; on les distinguait par la propriété dont on était le plus frappé, et cette prédominance varie suivant le moment et les circonstances où ils tombent sous les sens. Toutes les langues n'associaient pas les mêmes idées à leurs noms (3). Ceux qui désignaient les choses, en reproduisant leur bruit, n'étaient pas eux-mêmes à l'abri de tout changement; l'imitation n'était point parfaite, et l'on suppléait à son exactitude par des associations qui dé-

de sa reideur (svee), et

<sup>(1)</sup> Daus la crainte de reudre plus obscures ces considérations sur la métaphysique du langage, nous uous servous des expressions babituelles sentimentes trâces; il serait plus philosophique de dire conceptions et percestions.

<sup>(2)</sup> Il n'est pas même de langue qui ne finisse par donner plusieurs uoms à uue seule chose; le feu qui éclaire s'appelle tumière; celoi qui brûle avecéclat.

flamme ; celoi qui brille en parcelle , étincelle ; celui qui detruit , incendie.

<sup>(3)</sup> Le gree exprime la vitesse de l'éclair (247,000); l'hébreu, le latin, son éclai (718, felgur); l'allemand, sa marche eu zigza (Blúx); ou est frappé de la force de l'arbre (75%), de sa dureté (4700r), de sa croissance (Baum), de sa reideur (free), etc.

pendaient des sons auxquels l'oreille était habituée (1). L'extension des idées donna bientôt à l'intelligence le besoin de les étendre encore (2); on parla, non pas seulement parce qu'on avait senti, mais parce qu'on voulait penser; les mots ne montraient plus des choses ou des idées, ils exprimaient des pensées, et il en fallut pour leurs différents modes comme pour leurs objets (3). Rien de sensible ni d'expressif ne pouvait alors indiquer leur valeur; elle résultait d'une convention qui n'était possible qu'entre des hommes assez rapprochés pour communiquer nesemble, et elle s'oubliait sans peine quand aucune écriture authentique n'en rappelait les termes. Lors même qu'elle était fixée, souvent une analyse plus exacte des formes grammaticales en révelait l'insuffisance et les méprises.

D'ailleurs, la parole n'est pas seulement l'œuvre de l'intelligence, elle se réalise au moyen d'organes dont l'action ne fut point indifférente à la formation des mots. S'ils étaient restés une simple impulsion de la voix, sans aucune modification essentielle, peut-être seraient-ils passés dans tous les vocabulaires (4); mais leur nombre eût été trop limité, et, depuis qu'en opposant de la résistance à la sortie des sons, les divers organes de la voix les multiplient presque à l'infini, les mots dépendent de certaines conditions

 Ces changements ent lieu, même pour de parcs onomatopées; ainsi le pouf du français et du latin macaronique
 De branca in brancam degringelet atque

(De branca in brancam degringelat atque facit pouf) est devenn tonfo dans le Merope de

> ..... Piombò : e gran toufo S'udi nel profondarsi.

Ennius disait :

Maffei :

Quum tuba terribili sonitu taratantara dixit. et sons le même climat, les Italieus disent aujourd'hui tarapata.

(2) D'antres modifications eurent lien dans la prenenciation des mots, et par

saite dans la nature de lears sons, selon qu'ils exprimaient plus souvent des sentiments ou des idées; ils devenaient alors moins accentués parce que l'ou y metiait moins de forco, et que les cordes de la veix étaient moins tendeus. La chinois, qui a quatre accentuations difecte point de vue; mais nous ne pouveus présenter ici que quelques aperçus très incomplets suy l'inhistoir des langues.

ncomplets sur l'instoire des langues.

(3) Les objets de nos pensées sont désignés par le nem, l'adjectif, le pronom et quelquefois par l'adverbe; toutos les antres espèces de mots expriment leurs modes.

(4) Comme il est arrivé pour les in→ terjections.

physiques qui n'ont plus rien de général. Quoique sous le point de vue physiologique la voix nous soit à peu près inconnue. nous pouvons apprécier l'action de ses organes extérieurs (1), et le rôle que chacun joue dans l'articulation de certains sons (2), Leur sonorité (3), leur forme (4), et l'agilité des nerfs qui les mettent en mouvement, exercent donc une grande influence sur le choix des mots; on préfère instinctivement les plus faciles à prononcer, ceux qui conviennent le mieux à la disposition naturelle des organes; les autres sont insensiblement supprimés, ou du moins modifiés complétement. et chaque race a des caractères distinctifs qui affectent l'organisme tout entier (5). Lors même que ces différences constitutives se seraient effacées, les langues eussent été formées sous leur action (6) et appropriées à leurs tendances; l'habitude de prononcer certains sons eût conservé l'agilité de leurs organes, qui, à leur tour, auraient maintenu dans la langue les sons dont la prononciation leur était le plus naturelle. Chaque peuple a d'ailleurs un genre de vie qui lui est propre; les moyens de subsistance ne sont pas les mêmes

(1) Nous savons que la prononciation de tons les sons articules exige, après leur sortie du larynx, anc de ces quatre opérations: frapper l'air, le comprimer, le siffer ou l'aspirer.

(2) Suivani l'organe qui proud le plan de part à la promociation des lettres en les divise en labiales, linguales; palestales, dendese, anables et guttere. Tons les organes do la voix n'en sont para les destas, que l'on remplace jacquè les deuis, que l'on remplace jacquè les lètres; il a largue surtout paralt joner nor cole si actif daus la parole, que plasienes persples l'unt designée par son non; 120°, y\u00berra, parke in hopporte, parke se milly-me, payle un hopporte, jargués en illy-me, payle un hopporte, jargués en illy-me, payle un hopporte, jargués en illy-

(3) Celle de la glotte et du palais.

elle pent même , lorsqu'elle est en becde-lièvre, rendre la voix tont à fait indistincte.

(5) Ainsi, par exemple, les lèvres affectent fort souvent une forme particulière: puisque l'anatomie a découvert de notables différences dans la constitution des organes, on pent affirmer que la physiologie en trouverait de nombreuses dans lenr action et dans ses modes.

(3) Cetto pronociation particulitre A chaque race puts seale expliquer la difference d'accent et de patois que l'on cernarque chei les habitanis de plomente de la companie de la companie de la ple et pariant sous le même clima se une laugue commune. Volla saus doute pourquoi la pronocciation du Normand con lourde, et cello du Provençal hrère et accentace pourquoi le Romain parie et accentace propurquoi le Romain parie in nouvre demaerirement la bauchie et fait entirer ses paroles dans le fond de sa gorge.

<sup>(4)</sup> La capacité de la poitrine, l'épaisseur de la langue, la forme de la bonche, l'ouverture du nez, l'épaisseur des lèvres, leur grandeur, leur forme;

pour tous ; leur activité physique et morale est différente . et ces diversités influent toutes sur la parole et sur ses organes (1). S'il n'est plus permis aujourd'hui de méconnaître l'action du climat sur la constitution physique de l'homme et sur ses dispositions morales (2), cette opinion est plutôt cependant le résultat d'observations empiriques que la conséquence de raisonnements rigoureux ; il n'en est pas ainsi de l'influence du climat sur la voix : on peut la montrer par des faits positifs qui s'expliquent eux-mêmes par des nécessités physiques. L'imitation contribue trop puissamment aux développements de l'homme pour qu'on ne lui accorde point une part importante dans la formation des langues (3); elles doivent, dans les pays froids et découverts, où le bruit des vents est continu, chercher à le reproduire, et s'y charger de sissements du nez et des lèvres (4). Puisque le son est produit par les vibrations de l'air qui viennent frapper l'oreille (5), il faut que les organes de la voix articulent avec plus d'efforts quand l'atmosphère est habituellement agitée par des bruits différents, ou que, moins élastique, elle oppose plus de résistance aux impulsions des corps sonores; lorsque, en un mot, elle rend moins facile la perception des sons : dans les climats

(1) On sait qu'il existe une grande liabon nature l'expiration at l'emine de l'air nécessaire à la voiz : les babitants des montages, qui sont plas divict respirant plas souvent, ont génération de la communes, il est fort are d'en sont si communes, il est fort are d'en rouver dans la dernière disset du peacrate différence que par son grane de rès, psique les moyeras de cultiver ses dispositions naturelles ne manogeraires belle voir y esgagrarient tout le moude.

(2) Yoye l'ouvrage anglais de Falconer et les livres allemands de Carus et de Stech. Cette action fat-elle la seule, le elimat, comme on vient de le voir, influerait nécessairement sur la langue.

(5) La manière dont les enfants apprenuent à parler, et dont se transmet l'accent particulier des pasios, en errit une preuve évidente. Les peuples particules de la financia de la company de cratin poi le rivent de la company de cratin poi le rivent ; leurs longues se chargent, comme en Orient. de sons rauques et gottureux; Renieski a même dit ; ¿ (sin) est existin des contrates constitutes de la contrate de

vox vituli matrem vocautis.

(a) C'est effectivement un des caractères distinctifs des laugues du Nord, qui devient encore plus prononcé sur le bord de la mer et dans les îles; l'suglais peut servir d'exemple.

(5) Nous ne parlons pas de la cause première du son, mais de sa cause sensahle; les vibrations de l'air ne font que trensmettre à l'ouïe la vibration moléculaire des corps somorés.

Description County

froids et sur le bord des mers, la langue doit être ainsi plus rude et plus dure (1). Peut-être même la nature de l'air a-t-elle des propriétés insaisissables à la plus délicate analyse, qui exercent une influence mystérieuse sur la formation des sons (2); au moins, les voix flexibles et étendues sont-elles si communes en certains pays (3), et si rares dans quelques autres (4), que cette différence semble tenir à des causes atmospheriques.

Les mots n'avaient d'abord qu'une valeur abstraite; lorsque les idées furent devenues moins générales, et que l'on voulut exprimer les rapports qui liaient ensemble des objets différents, il fallut les indiquer par des mots spéciaux ou modifier les anciens par des changements assez peu importants pour que la signification primitive du vocabuhire n'en fût pas obscurcie. Chacun de ces systèmes gramnaticaux eut pour conséquence une prenonciation particulière, qui donna une apparence différente aux mots dont l'origine était le plus identique. Quand ils restent invariables, ce que l'on accentue d'ordinaire avec plus de force est leur radical; c'est la syllabe dont le son était primitivement associé avec leur idée, et presque toujours elle précède les autres. Au contraire, dans les langues à flexions, la voix appuie sur la syllabe qui indique la valeur actuelle

de la veix, qui vaine leur résistance, imprime une impulsien plus ferte à l'air atmesphérique et se fait mieux entendre, Au centraire, dans les climats méridienaux, la laegue est généralement deuce et coulante; il y a pius de veyelles, les consonnes s'articulent dans la partie inférieure du tuyau vocal et sont

plutôt continues qu'explosives.
(2) Il y a évidenment des influences (2) If y a evidentiment use immunerees many product un sour green mostered dont on ne se rend pas compte: Ja res- Du dirait que les vibratiess de l'air y semblance du dialecte genois avec le sont trop irrégulières pour que l'ereille pertugais (d'après W. de Schigel, 06- puises y devenir fert sensible aux beau-servations sur la littérature proven- tès de l'harmenie.

(4) La même raison explique aussi çale, p. 34) no peut s'expliquer ui par pourquoi, dans les pays froids, la pa- leur erigine, ni par de fréqueutes cem-role so sert principalement des organes munications, un par l'imitatien com-vocaux tre plus extérieurs. L'explosien mane d'un autre idieme.

(5) En Italie, par exemple. La suppo-sition d'une influence de race ne sersit pas admissible, puisque l'air qu'on y respire est nécessaire au larynx des chauteurs des autres pays pour acquérir teute sa flexibilité et se guérir de la plupart de

ses affections. (4) Tels que l'Angleterre. Il est même fert remarquable que ce psys u'ait ja-mais produit un seul graed musicieu.

des mots, et les flexions n'en affectent le plus souvent que la désinence, parce que la modification ne doit point précèder l'idée principale (1). Sans doute, après avoir reconnu l'association intellectuelle des idées avec les sons, le rôle de l'oreille dans la formation du langage n'est point terminé: elle doit exercer aussi une influence toute physique, puisque la liaison entre les nerfs acoustiques et ceux de la bouche est assez étroite pour que certains bruits agissent spontanément sur les dents, et les mêmes sons n'éveillent point partout les mêmes impressions. A cette action involontaire s'en joint une autre, qu'un besoin inné d'harmonie rend nécessaire. Suivant ses sentiments et ses idées les plus ordinaires, chaque peuple groupe habituellement les mots d'une manière différente, et leur rapprochement produit des dissonances que l'on adoucit en altérant les sons primitifs (2). D'ailleurs, les langues sont incessamment renouvelées par ce mouvement progressif qui emporte en avant tous les résultats de l'activité humaine ; la pensée y acquiert chaque jour plus de prépondérance : chaque jour les formes irrationnelles se modifient et disparaissent : la clarté et la logique des idées prévalent de plus en plus sur la force poétique et sur le sentiment musical. Ce développement s'accomplit partout à la fois, mais il suit partout des modes divers et arrive à des résultats particuliers. Tous les peuples ont à remplir dans l'histoire de l'Humanité un rôle spécial auquel sont subordonnés les progrès de leurs langues; ellesmêmes s'éloignent toutes de leur source, à pas inégaux, par

<sup>(1)</sup> Dans les idiomes qui, comme ceux de l'Europe romane, soat dérirés de plusieurs langues accestables sur le radical (les langues geranoniques), sor la désinence (l'hébreu), ou sur des villabes intermédisires (le gree et le la-lia), on veut, pour y intreduire de l'anile, conciler les differents principes, et il en résulte des altérations qui étaignent de la prosonciation primi-

sire la son de presque tous les mots, (2) L'adoption d'un niphabet ciranger, qui cui liere decade avent grandperles de la companie de la companie de la langue. Les lettres ne répondent plus directement aux nons pon est ohligé d'en donner pluséeurs au même caractère, et it finiseant innemiblement par so rapprecher, et par dénaturer l'aucienne pranocciation.

des voies différentes; les plus semblables dans le principe aboutissent aux plus radicales dissemblances.

Dans cette immense variété des idiomes, qui s'accroît sans cesse et se diversifie de plus en plus, toutes les traces de leur origine commune s'effacent successivement; ils diffèrent autant par leur vocabulaire que par leur esprit et les formes grammaticales qui le manifestent. Si donc l'imagination est une faculté naturelle à l'homme; s'il n'est pas né seulement pour comparer des réalités et généraliser des idées, mais aussi pour concevoir et aimer des beautés idéales; si, en un mot, la poésie lui a été donnée comme un complément nécessaire de son expérience et de sa logique , la versification ne dépend point exclusivement de l'organisme et de l'harmonie des langues. Puisque le rhythme se retrouve également dans tous les idiomes, son principe ne peut rien avoir de relatif : il a une vérité philosophique pour base, et doit s'appliquer par des moyens mathématiques.

Lorsqu'il existe entre plusieurs objets des rapports systématiques, l'intelligence se complaît au spectacle de la loi qui les relie, elle a le sentiment de leur ordre. Dans l'espace, l'ordre s'appelle symétrie; dans le temps, proportion (1). Mais ce sentiment demeure imparfait tant que la juxta-position semble plus ou moins arbitraire, et qu'on ne perçoit point le rapport de chaque objet à un tout dont il est partie constituante : il ne se complète que par la conception de l'unité. La symétrie devient alors une harmonie. et la proportion un rhythme (2). Ainsi, pour condition pre-

<sup>(</sup>i) L'ordre peut se trouver à la fois dans l'espace et dans le temps, comme lo prouvent la danse et la mimique. (2) C'est en co sens qu'Aristote a dit : Αύτω ότ τω ρυθμω μιμουνται χωρις άρμο-νιας, οί των ορχηστων; Poetica, ch. I. Un passage de Platon scrait plus difficile à

μονιας και ρυθμου; De republica, l. III, p. 595. Ρυθμος signific ici le rapport successif des sons , et ἀρμονια lour rap-port simultané. Au resto, on no peut appayer de raisonnement sur le sens rigourcux de mots dont la valeur n'était point fixee par des travaux lexicograpassage de riacon scrait puis difficie a point tixe par dos travaix textocgra-comprendro, al fon nos rappelait quo piniques : dans l'antiquité, les expres-les Grees ne connaissaient pas de musi-sions n'avaient rion do philiosophique et quo purement instrumentale 1.70 μελος ne obassient que sur les connaissances λε τρεων ἐπτι συγκεμενου λόγου τα κατ ἀρ-personnelles de l'autenr et son but ac-

mière. le rhythme exige que chaque partie soit facile à saisir. et, par conséquent, nettement déterminée (1); il veut qu'une prononciation plus accentuée réunisse certains sons (2), et qu'une pause les sépare des autres. Cette distinction artificielle des éléments du rhythme ne peut cependant être purement arbitraire (3); il faut à la versification un principe quelconque qui lie ensemble les syllabes, et en fasse des pieds (4). Si ce principe n'a point une valeur philosophique, comme l'ont prétendu quelques écrivains (5), au

tnel. Voyez, sur l'idée que l'on s'v faisait du rhythme, Aristoxenes, Fragmenta, p. 272-278; Bacchins, Artis musicae introductio, p. 22, et Marcianus Capella, De nupitis philologias, l. IX.

(1) Ciceron le reconnaissait an termes ositifs : Numerus autem in continuatione nullus est : distinctio et aequalium et saepe variorum intervallorum percussio numerum efficit; De oratore, 1. 111,

par. 186

(2) Voilà pourquoi dans la versificatiou métrique tous les pieds ne doivent point finir avec un mot; seander un vars , c'est en scinder les mots. Les Grees semblent même avoir cherché à mettre en opposition l'accent des vers et celui des mots : Turbon & d'Ausinayes, Krearou of Arte-

Iliadie l. XIII., v. 185.

Si les Latins, et surtout Ovide, dont la versification était regardée comme fort barmouieuse, les faisaient concorder sontent :

Orba parénte súo quicúnque volúmina timgis, e'est que la prosodie n'était plus assez

sensible pour dessiner le rhythme sans e concours de l'accent, Dans la versification moderne, où l'accent a pris en-eore pins d'importance, an lieu de scander . en déclam (3) Le rhythme lui-même ne peut pa

l'être; il serait peu sensible on rendrait la phrase fort obscure si tons les éléments de la prononciation habituelle restaient eu dehors.

(4) Una longa non valebit edere ex sese letibus quia fit duebus, non gemello

Terentianus Maurus, v. 1342.

(5) Suivant Hermann, la première syllabe de chaque pied serait accentnée, et tonte accentuation aurait pour consé-quence nécessaire l'abaissement de la voix; le pied serait ainsi un tont composé d'une cause et d'un effet. D'abord cet accent n'aurait rien de commun avec la quantité, pnisqu'il y a des vers, même parmi cenx dont le rhythme est le plus marque, tels que l'alcaïque et l'ismbique des Grecs et des Latins, qui n'exigent pas une longue au commencement (en arabe, tous les pieds commencent même par une hrève, axcepté dans le Kamelo, où, après le premier iambe, on peut remplacer les dilambes r des chorismbes). Cependant la quantite, y étant surtout la base du rhythma, en devait être ainsi le principe geuersteur ; il faudrait donc supposer un accent en dehors du vers sans aucuno autre prenve que la définition de l'arsis donnée par Marius Victorinus, ap. Putsch, col. 2452 : Est autem arsis sublatio pedis sine sono; et évidemment ce grammairien songeait à la danse et ne partageait nullement eette opinion, puisqu'il ajonte : In pyrrichio tollitur altara brevis, altera ponitur; in spondec quoque vicissim longa tollitur ae mitur syllaha. La poesie moderne, où les panses sont précedées d'une syllahe accentuce, serait d'ailleurs une refutation suffisante de cette théorie du rhythme. Ensuite ce n'est point le levé qui fait le frappé; il y a succession, rela-tion dans le temps, mais nullement dans la nature de leurs intocations; l'un est fini quand l'antre commeuce, Dans l'ancienne poésie allemande, et même encore dans le Nibelunge Not, souvent plusieurs syllabes accentuées se suivent sans ancune syllabe intermédiaire où la voix puisse baisser. L'élévation en est détermimoins en doit-il avoir une ouphonique (1), qui-repose sur l'ègalité des parties qui le constituent (2), ou sur cette alternative des temps forts et des temps faibles dont la cadence nousest si naturelle (3). Dans la versification ancienne, la voixsélevait au commencement de chaque pied et s'abaissait à la fin (4); mals, loin d'être une nécessité, ce n'est pas même un usage général: dans la poésie moderne, toutes les pauses sont précédées d'une syllabe plus fortement accentuée que les autres; le mouvement de la voix y est au contraire ascendant (5).

Trois termes sont nécessaires à l'intelligence pour percevoir deux rapports, et le rhythme ne peut résulter que du jugement qu'elle porte sur la relation du second avec le

rie, comme l'absissement, par la nature da la poèsie et de la lange; l'harmonie seratache à une loi de l'esprit, et mos à une paisance matrielle qui force l'accession de la lange; l'esprit, et mos à dispersion de l'esprit, et mos à dispersion de l'esprit, et mos de l'esprit, et mos de l'esprit, et l'esprit, et l'esprit, et l'esprit, esprit, esprit,

(1) Les anceis exerus sir a macassi opposis, et cette confusiou a uicassi opposis oppositoris de la posisiona de la la posisio avec la dause et avec la maiuica, la tilius de la posisiona de la vecatica de la posisiona de la confusiona de la quinte la tempa faible, le leve; au liende poser le pired, on possis la vest xiderita la tempa faible, la leve; au liende poser le pired, on possis la vest xiderita de la confusiona de positivo de la confusiona de la confusiona de la confusiona de positivo de la confusiona d

Parte nam attollit (pes) sonorem, parte reliqua deprimit, 'Αρσιν hanc Graeci vocarunt, alteram contra θεσιν.

Terentisnus Manrus, v. 1340.

Voyez anssi Diomedes, l. III, col. 47t. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'arsis et le thèsis n'étaiant déterminés ni par la quantité, ni par le nombre des syllabea, mais par le mètre: In iambo.....
unius temporis arsis ad disemon (duo
tempora habentem) thesis comparator;
Marius Victoriuus, Artis grammaticae
ido. I, ap. Putsch, col. 2484, et col.
2488: Neque onim syllabaram numero,
sed ratione temporum, arsis thesisque
pausantur.

Aut enim quantum est in ἀρσει, tantum erit tempus θεσει, Altera aut simplo vicissim temporis duplum dabit, Sescuplo vel una vincet alterius singulum.

Terentianus Maurus, v. 1330.

(2) Le pyrrique, le spondée, le dactyle et l'auapeste, sont les seuls pieds métriques naturels : les Groes l'avaient si bien senti, qu'ils meuraient les vera iambiques par dipodies; ils n'auraient pu, sans cette rénnion, composer leurs pieds de doux parties égales.

pieds de doux parties égales.

(5) Nous marchons naturellement en cadence, et les forgerons fout succéder un petit coup à un graud.

(4) Mônie dans l'iambe; aussi l'ac-

centuation neutralisal-elle le mêtre, et le rhythme du vers iambique étai-ell si peu senit, qu'il se confondit a vec la prose. (5) Le mouvement du rhythme est si différent, que la deruière syllabe métrique, qui, dans la versification moderne, s'accentus plus que toutes les autres, s'atte sesser faiblement prononcée dans la phapart des vers anciens pour que la quantité en fits arbitarier.

premier: un vers ne saurait ainsi être complet s'il n'est au moins composé de trois pieds (1). Puisque le rapport le plus simple est l'égalité, les premiers vers devaient se mesurer par la répétition d'un même pied (2). Mais l'uniformité fatigue l'intelligence (3); à son besoin d'agir et de percevoir on sacrifia la rigueur primitive du rhythme, et l'on mêla des pieds qui, quoique d'une mesure semblable. étaient composés d'éléments différents (4). Quelquefois même, lorsque le rhythme était fortement marqué par le son naturel des syllabes, on y fit entrer des pieds inégaux (5); on alla jusqu'à intervertir l'ordre régulier des rapports (6), et à en réunir ensemble qui appartenaient à plusieurs rhythmes différents (7). Mais aucun principe ne peut légitimer cette dernière association ; il fallait qu'elle fût subordonnée à la musique ou à la danse, et que leur rhythme fût assez prononcé pour cacher l'irrégularité de la versification : car il n'y a point d'harmonie sans la perception d'une loi qui en régit toutes les parties.

La mesure du vers doit donc être assez courte pour que

(1) Aussi, dans la poésie sanscrite, dont la forme est plus rationnelle que les autres, les vers les plus simples sont-ils composés d'un nombre de parties multiple de trois; chaque pada est formé de trois syllabes, et, dans tons les systèmes de versification , les vers les plus simples sont composés d'un nom-bre de parties nultiple de trois : le tri-mètre iambique a six iambes, l'hexamètre six dactyles, l'alexandrin douze syllabes; on a réuni ensemble plusieurs vers primitifs.

(2) Le rhythme était primitivement uniforme en Grèce, puisque les batteurs de mesure s'y appelaient surroungen; elle était toujours à deux temps.

(3) On tronvait même nn vers v cienx lorsque tous les pieds étaient composés du même nombre de syllabes, et coupaient tous les mots en deux . comme :

Sole cadente Juveneus aratra reliquit in arvo. (4) Ainsi l'on employa indifférem-

ment le spendée et le dactyle dans les tre espèces.

quatre premiers pieds de l'hexamètre, et l'on substitua souvent les jambes aux trochées, et les trochées aux iambes. Pro iambico quandoque etiam utuntur trocbaico : videlicet quia temporis intervallo icodowaner iambico; Vossins, De institutione poetica, l. II, p. 131.

(5) Les Grees appelaient ce rhythme Lauxoratizac

(6) Ce rhythme, que les Grecs nom-maient Merpov xer durembetav mercov, n'avait ni ressemblance ni periodicité de mesure (voyez Hépbaistion, Exxest-dros, p. 65); mais ils ne se faisaient point d'illusion sur se valeur : c'était υπ ρυθμος άλογος, μετρικα άτακτα.

(7) C'est ce qui avait lien dans les (1) Urest ce qui avait ine dans ies vers aspinaribles: l'execut de xet druwx,-rtre, horens duo mala qu duvageux d'Aly-log ouverprépue, qu'el énour èxeu de la énou poseu engadaghénque erçon; Hé-phaistion, Eyxundov, p. 83; son Scho-licate en compte jusqu'à soitante-qual'oreille saisisse facilement le rapport de tous les pieds entre eux, et néanmoins assez longue pour que leur réunion constitue une unité complète. Sa longueur dépend à la fois de la nature du rhythme et du rapport des éléments qui le composent ; elle est déterminée par le principe de chaque espèce de versification et par l'esprit de la langue à laquelle on l'applique (1). Vainement le vers se renfermerait dans des limites convenables, si des marques distinctives, dépendantes de sa construction, n'empêchaient de le confondre avec ceux qui le précèdent ou qui le suivent : et ces marques n'ont rien de général : elles varient avec le rhythme et la langue. La liaison des syllabes est assez sensible pour indiquer par son interruption que le vers est fini (2); la loi qui en unit les parties est souvent aussi assez évidente pour n'avoir besoin d'aucune autre assistance (3). Plusieurs systèmes de versification distinguent les vers différents par des changements de terminaison ou de rhythme (4); d'autres, au contraire, établissent entre eux des rapports si étroits, que les premiers servent de mesureaux autres (5). Tantôt on en indique la fin par des sons particuliers dont l'oreille est aisément frappée; tantôt on rend

(1) Eu chinois, la ligne rhythmique la plus longue est le ché, qui n'est composé que de sept mots monosyllabiques ; en grec et en latin, il peut y avoir jusqu'à dix-sept syllahes; il y en a donze en français et en allemand, onze en italien, et dix en anglais; mais il y a de nombreuses exceptions; le comte de Platen a dit , dans son Verhangnissvollen Gabel :

Wen die Natur zum Dichter schuf, den fehrt sie auch zu Paaren, Das Schöne mit den Kräfligen, das Neue mit dem Wahren; Dem ieibt sie Phantasie und Witz in Uppiger Verbindung, Und einen quellenreichen Strom unendli-eher Empfindung; et l'on connaît des vers italiens qui ont

iuson'à dix-neuf syllabes.

(2) Nons ne connsissons anenne ver— (5) On y arrive également par la ri-sification où cette manière de distinguer me, l'alliferation, le parallélisme du les vers ait été employée d'une façon sons, et la répétition du rhythme.

systématique; mais on en tronve assez fréquemment des exemples isolés, comme :

Er heu ; ehelt ib ; rer Zärt ; jiehkeit. (3) C'est ee qui a lien dans la poésie métrique, où la distinction des pieds est hasée sur des différences essentielles, et dans les vers alexandrins, que les hémistiches conpent en deux parties égales.

(4) Tels sont les changements des accents chinois et de la quantité de la septième syllabe du sloka, la succession des rimes maseulines et féminines, l'alternative de l'hexamètre et du pentamètre. Dans son Aurora, (ap. Leyser, Histo-ria poetarum medii aevi, p. 705-727). Plerre de Riga, qui mourut en 1209, erut même rendre plus frappant le rhythme ciégiaque en climinant l'une après l'au-tre tontes les lettres de l'aiphabet.

la dernière syllabe incompatible avec le commencement du vers suivant par un hiatus qui oblige à un temps d'arrêt, ou, par une exception à la loi générale du rhythme qu'en peut, seule autoriser la terminaison (1). Presque toujours on fait coîncider une certaine diversité d'idées avec le changement, du rhythme, et l'on marque le passage d'un vers à un autre, par une pause grammaticale (2).

Il fallait que ces moyens de distinguer les vers se reproduisissent dans tous d'une manière uniforme; ils ajoutaient des entraves à la liberté du poète sans concourir essentiellement au but que la versification se propose. On dut ainsi leur en préférer un autre qui ressortait du rhythme luimême, et montrait la fin du vers en rendant plus sensible. la liaison de ses parties. Quand il est complet, le sentiment, de l'ordre conduit naturellement à la conception de l'unité; lors donc que le rhythme n'était clairement marqué n

(1) L'emission de la voix est, comme nous Favons va, produite par l'éthe anisement des cardes du laryns; pour chairment des cardes du laryns; pour chairment des cardes du laryns; pour chairment de la large de son, ou seil d'une pas Ainsi, les cordes tibent encre à la Bin du rèptime après l'instantion naturelle du son; élles le présengent avaient imprime les efforts de la pre-nonciation lour parmette de redors rimmolhies (elle alladogent atressair immolhies) elles alladogent atressair immolhies in terras utulima atropopos est, i de sit indifferent encipties; nece intervas uturum pro-trius a, pp. Patach, col. 1957. Victor atressair de la cassitié par la caracteristic de la caract

In fine nen obesse pro longa brevem.

Terentianus Maurus, v. 1640.
Il s'exprimo en termes encoro plus généraux, v. 2048:

Quoniam suprema sempor Et longa brevi sufficitur, brevisque longae.

Pent - dire Apel est-il le seul qui six soutem (Meriz, 1, 1, p. 302) qu'uno yllabelongue ne pouvrait der substitution yllabelongue ne pouvrait der substitution musicales muisient la la justeme de sus idées; il voulait aussimiler la versification donce i fan d'un verq quand une syllabe dent la quantité naturelle est brève so mans Marian Victorium, col. 300, est-il dit que les finales brèves valaient, maria de la companie de la discontinue de la finale del la finale del la finale del la finale de la finale del finale de la finale de la finale de la finale de la finale de l

sequenti versui quin celeriter incipiat.

(3) On terminait aussi ordinairement les hexametres par le mot sur lequei portait l'accent oratoire; c'était un nom on nu rerbe, à moins que l'adjectif n'eût une importance particulière, comme dans ce vers de Juvénal, sat. X., v. 158:

Quum gaetola ducem porteret bellua luscum. Servius est allé jusqu'à défendre de terminer un vers par le participe présent. par l'habitude de le percevoir (1) ni par le rapport naturel de ses éléments (2), et que la musique ne mesurait pas le vers d'une manière certaine (3), on en indiqua la fin en donnant aux pieds plus de fixité (4), plus de va-

(1) Volià pourquoi, dans les vers greet latius les plus répandes, on pouvais et latius les plus répandes, on pouvais en la latius de latius de la la

Inscritur vero et foetu nucis arbutus ho

Georgica, l. II, v. 69. En sanscrit, il reste souvent après le dernier pada une ou deux syllabes qui a entrent point dans la mesure ; cet anacroase est surtout fort commun dans le cronso est surrout for commun de la se sentaliga. Il est même systématique dans le vingtième chant du Sisupala-ledha, que, sur la foi du dernier sloka, en attribue à Magha; il y a, à la fin de tous les vers, une longue ou deux brèves de trop. Dans la poésie gaélique, cette addition a souvent plusieurs syllabes et s'appelle cyrch; mais, comme nous le verrons , on la rattache au rhythme, en la faisant rimer avec nne syllabe intérieure du vers suivant. Quelquefois les vers grecs avaient aussi une ou deux syllabes de moins, ou les appelait xxxx-Auxtenos eig otentlason et natalentenos eig συλλαθην; mais, malgré l'opinion de la plupart des critiques , il semble que cette licence n'était pas permise chez les Latins, et que la syllabe du der-nier pied de leurs vers cataloctiques était réellemeut uu anacrouse ; c'est au moius la seule manière d'expliquer le nom de septemarius, qu'ils donnaient au

tétramètre trochaïque catalectique des

(2) Dans la versification métrique, où toutes les syllabes concourent au rhythme par leur quantité naturelle, on n'en marquait pas la fin d'uue mauière aussi sensible que dans les vers dout la mesure se base sur l'accent.

(3) Un passage d'Athènie. 1. XIV, p. 639, et l'or personquallo sous ce poist de vue pour que nous ne le citions pas textuellement. 1 crit π' η εκρατιστική εκρατι

(4) Voilà pourquoi les deux derniers ieds de l'hexametre devaieut être un dactyle suivi d'un spoudée; l'avant dernier pied pouvait, surtout lorsque le vers finissait par un mot de quatre syllabes, deveuir un spondée; mais le deraier en était uécessairement uu. Nous ne connaissons d'exception que dans le v. 347 du I. I<sup>er</sup> de l'*Odyssée*, où xoes semble même une synérèse; dans le vers des Géorgiques que nous citious à l'autre colonne, at dans le v. 511 du l. Ile de Lucrèce, où, au lieu de certaque, nous lirions volontiers avec Lam-bin certa et. Quant au vers μειουρος (ecaudis dans Diomedes, l. Ill, col. nus, col. 2512), qui remplaçait le spondée de la fin par nn iambe, nous eu connaissons quelques exemples dans la vicille possie grecque (Hiade, I. XII, v. 208; quoique peut-être le poste pro-noncât: èspez, et que le s eu ait été élimine, commo de Sappho); mais, malgré Terentiauus Maurus, v. 1930, nous croyous qu'il ne fut usité que dans les premiers temps de la poésie grecque, lorsque le rhythme était encore plus marque par la musique que par la versificaleur (1), et en évitant d'éveiller entre eux l'Idée de rapports particuliers qui auraient détruit le sentiment de leur unité (2). Les premiers n'ont pas ainsi l'importance des derniers, puisqu'ils ne peuvent être aussi significatifs; d'ailleurs, la fin d'un vers fait nécessairement sentir le commencement du vers suivant; il n'est donc plus besoin de donner la même précision au rhythme: aussi, dans la plupart des systèmes de versification, le premier pied (3) est-il plus libre que les autres (4).

Le rapport qui lie ensemble tous les pieds resterait inutile, peut-être même inaperçu, si une étroite liaison n'unissait également tous les vers; c'est alors seulement que, par le retour périodique de chaque partie, on sent le rhythme de tout le poème, et que l'on comprend son unité (5). Cette répétition

tion ; les liences que pai prendre Livis Androuises dans as ragidale d'ho vis Androuises dans as trajedie d'ho on d'Irm, et celles de Lucien dans son Trepodopodagra, ''. 321 et suivanti, et la companie de la companie de la la thérroir peu intelligentes pour que la thérroir peu intelligentes pour que la thérroir peu intelligente peur que la thérroir peu intelligente peu de la la trochée final, des destyle (Mites périonas, ac. 117 y. s. 8, v. 14), (Mites périonas, ac. 117 y. s. 8, v. 14), [1, sc. 2, v. 521), manor peut peut de putitió à la correption des manascrits, et à des contractions dont on a tient pas putitió à la correption des manascrits, et à des contractions dont on a tient pas seule autorizer Pindare à terminer un vers inmbique peu na tribraque;

Νομων άπουοντες θεοδμητον πελαδον.

(4) Il est même prohable qu'on agression puyat davantage sur les deux deux entreprisés de l'hexamètre, et qu'on les annecipi par une pune après le quancepi par une pune après le quantification de la comme de l'acceptation de

(2) Les Latins évitaient soigneuse-

ment de terminer les deux derniers pieds par une consonnance semblable; Quicherat, Traité de la versification latine, p. 153.

(3) Dans l'Assantachh toba, que les poètes sancrist employaient de préforence à tous les autres, arriout dans les promes mibilitéres (provant), et pour les promes présentes présentes présentes présentes présentes présentes présentes présentes de la company de la compa

Älter Berg und feuchtes Thal Das ist die ganze Scene.

Luft im Laub und Wind in Rohr Und alles ist zerstorben.

(4) Quelquefois même on n'y tenait aucun comple des exigences dur hythme, et l'ou commerçait les hexamètres par des iambes, des trochées, des tribraques, des anapoetes et des proceleusmatiques; pête xuzuyyer, lliade, l.IV, v. 455; foctes, l. IX, v. 5; vestes, l. XXII, v. 59, etc.

(5) C'est la même raison qui, lorsqu'un poème est un peu long, le fait du rhythme est d'ailleurs indispensable à son expression. Isolèment il ne signifie rien. Toute sa force est dans l'impulsion qu'il communique au style, et le mouvement qui le caractèrise s'éloigne trop peu de la marche habituelle de la langue pour que l'oreille en apprécie d'abord la différence; elle n'y devient sensible que lorsqu'une suite de vers y a continuellement fixè l'attention (1). Il ne faut donc qu'un seul rhythme pour tout un poëme; s'est une conséquence de sa mécessiée de son principe. Quels que soient le nombre de leurs pieds et la manière dont ils s'enchainent, tous les vers doirent être uniformes (2). Quand cette uniformité n'existe pas, c'est que la poésie n'avait qu'un role secondaire (3), ou que le rhythme était si marqué par la nature de ses élèments, que leur réunion dans le vers n'y était plus qu'un accessoire (4).

driser en plusieurs parties que l'on cherche à rendre égales ; quelque arbitraire que fut d'abord leur nombre, l'habitude lai a donné une valeur qu'il n'est pas permis de négliger sans rai-on, ainsi, le drame est divisé en trois ou en cinq actes, et l'épopée en six chants ou en nombre multiple de six.

(1) Cette continuité est aussi nécessire au rhythme d'un vers pour de-

(1) Letto continuite est aussi necessire au rhythme d'un vers pour dereuir expressif ; jamais, s'i ressisi tour die, quoiqui domine la pronoucciation habituelle, on peut, en groupaut differrempent les mois, presser ou relentir son mouvement, et cetto difference n'est sensible quo par son rapport avec la marche des autres vers. Ainsi, le rhythme de

Quadrapedante patrem sonita quatit ungula campum

ne signifie rien par lni-même; ce n'est que la comparaison qui fait ressorlir la rapidité de sou mouvement, et encore cette différence n'est-elle presque jamais asseu marquée pour que l'intelligence des paroles ne doire point aider à son expression. (2) Cette manière d'envisager le vers

n'est point celle que l'on adopte généralement, quoiqu'elle soit une consé-

quemec de son idée et de son étymologie (extrére). Les grammairiens grees la partageaient jusqu'à un certain point, pusqu'îls le distinguaient en vers zerz erzgor et zerz sourque; mais l'habitude du vers béroique et les divisions du cheur obseurcirent cette idée, que mous développerons davantage dans le chapitre où nous parlerons de l'enjambement.

(5) C'est là probablement la raison principale du mélange des vers dans l'opéra moderne et dans le drame ancies; le rhythme y était quelquefois si différent, que des couplets dactyliques finissaient par un vers anapestique, comme dans l'Hesabs d'Euripides, v. 215.

(4) Les meilleurs polites ansertius. Calidass, Birarti, Bagha, etc., no re faissient aucun scrupnie de changer de rhythme dans le mêne poinen, et souvent dans le mêne poinen, et souvent dans le mêne chant, commens, le X de Virfyuns, le X mir du Ciratorjuniya. Mais la simple pronouciation habituelle était si méodieuse, que l'on melait quelquefois la protes et Canapus. le Gange. Champus, le Opinicara écrit au prece sout regardés comme des poisers rectins que l'on grande des poisers de l'action de la prote sout regardés comme des poisers rectins que proce sout regardés comme des poisers rectins de proce sout regardés comme des poisers rectins de la proce sout regardés comme des poisers rectins de la proce sout regardés comme des poisers rectins de la proce sout regardés comme des poisers rectins de la procession regardés comme des poisers rectins de la procession regardés comme des poisers de la procession de la poise de la procession de la poise de la procession de la poise de la procession de la

Ce rapport systèmatique entre toutes les parties d'un même poëme fait toute la valeur du rhythme : sa forme n'y peut rien ajouter d'essentiel; le poëte se sert indifféremment de toutes les ressources qu'il trouve dans la nature de ses idées et dans les sons de sa langue. Mais à elles seules elles ne pourraient donner au rhythme un mouvement assez sensible; il faut que la déclamation du vers tranche avec la prononciation ordinaire, et les caractères de cette différence ne tiennent ni aux données de la langue, ni aux enseignements de la raison; ce n'est qu'après des essais prolongés que l'habitude les reconnaît et y attache une signification qu'ils n'avaient pas d'abord (1). Cependant, si

mes (nous citerons entre outres le Vasavadotto de Snbandhu el le Cadambari de Vaua); on faisait nn mètre perticnlier de tontes les formes qui avaient quelque succès. C'est aussi sans doute la cause principale du dithyramhe grec; quent aux poésies modernes, écrites en vers différents sans aucnne répétition ver's differents san auction repetition a systématique, nons n'y pouvons voir qu'une imitation inintelligente, quoique dejà, pendant le xin° siècle, le fabliau du Jongleur d'Éty ait été écrit en vers mèlés, et que Göthe s'en soit servi ansai dans son Prométhée et dans quelques scènes de Faust. La versification du Chi King, le plus aucien recueil de poésies chinoises, est aussi fort irrégu-lière; le nombre de syllabes verie sans aucnn système, et des vers rimés sont snivis de plusieurs autres où il n'y a pas la moindre trace de consonnance; mais nous connaissous trop peu la pro-nonciation et la déclametion des aucions Chinois pour chercher à expliquer ces irrégularités.

(1) Les règles prosodiques ne sont fort souvent que des convenances de l'oreille et quelquefois des hasards dout l'habitude fait des lois; Poema nemo dubita-verit imperito quodam initio fusum, et aurinm mensnra et similiter decurren-tinm spatiorum observatione generatnm, mox in eo repertos pedes; Quin-tilien, De institutione oratoria, l. 1x, ch. dernier. Aussi les gremmairiens, trompés

pas. Ainsi le scholiaste des Homérides dit , dans sa note sur le vers 77 du ne chaut de l'Odyssée :

Торри укр ду якти доти котективносияθα, μυθω ge magor Lote tras quogragonat, ayy, ongruoτε δ είχοστος χρόνος του άρωίχου στιγμιν έκιθεχεται; et l'on trouve assez souvent en latin des hexamètres qui ont également une pause grammaticale après le cinquième pied. Mais, comme lo repos rhythmique la suivait presque immé-diatement, l'harmonie engageait à no pas se servir d'un mot qui exigent une trop forte élévation de la voix; eutre stop force oferation do is voix; entre deux pauses, elle où têt désogréable. Do pareils vers so terminaieut donc ordi-tiairement par deux monosyllabes, et Bentley (ad Lucain, l. I, v. 231) n'a pas mauqué d'en faire une règle positive ; mais Virgile a dit , Aeneidos 1. x ,

v. 195: Ingentem remis Centaurum promovet: ille... Il n'est pas rare, ainsi que nous l'avons déjà dit, préf., p.10, n., s, de tronver, snrtout au commencement de l'histoire de la poésio, plusieurs systèmes de versification qui s'appnient sur des principes entièrement différents; c'est ce qui est arrivé, notamment en Augleterre et arrivo, notamment en Angeterre et dans tous les pays où l'on parle des langues sleves. Quelquefois même les prétendues règles sont si obsenres, et les vers paraissent si dissemblables, qu'il est fort difficile de déterminer le par des hasards, faisaient-ils souvent qu'il est fort difficile de déterminer le des lois que les poètes ne connaissaient système de la versification. Ainsi, par

les moyens les plus divers peuvent également marquer le rhythme, son mouvement n'est point indiffèrent, paisqu'il acquiert, pars a répétition, une valeur initative et musicale; il y a des sentiments et des idées à l'expression desquels il s'associe d'une manière plus complète. Sa base est une nécessité imposée par la langue; mais son choix dépend du grenre de la poésie et du période où elle est arrivée. A son histoire est subordonnée celle du rhythme; quelle que soit la forme sous laquelle il se réalise, il aspire toujours à un même avenir; partout il se rapproche de l'expression et dédaigne de plus en plus le plaisir purement harmomique, qui fit se cause première.

# CHAPITRE III.

# DU RHYTHME BASE SUR LES IDÉES.

Avant qu'il eût perdu sa naïveté primitive, le poëte, tout enlier au sujet de ses chants, s'abandonnait sans réserve à ses inspirations, et ne mélait aucune idée d'art à ses vers. Leur forme matérielle n'avait qu'une importance trop se-condaire pour qu'il lui subordonnât le mouvement de son magination; sous l'influence d'un sincère enthousissme, il sentait vivement, au contraire, l'unité de son poème.

etemple, Rask et Wiarda ont donné pour base à la poèsie frisonne une rime fisale, et une seulement on ne la trouve pas dans une foule de vers, mais il y a des recherches évidentes d'allièration, comme dans ce passage de la préface de l'Asegabuch, p. 5:

thesse fluwer Hera biHulpon us ande Fridances
with thenes Kining
Kerl bwande alle
frisa er north Herdon
anda grimma Herna.

Plus tard, le principo de versification se fixa: les vers de Gyshert Japica, qui vivait dans le milieu du 17° siècle, sont rimés. Elle lui apparaissait dans ses pensées les plus diverses, et les enchaînait toutes dans une harmonie sensible. Le premier rhythme de la versification se basa donc naturellement sur le rapport des idées (1).

Tant que la poésie resta l'expression lyrique d'un sentiment, la liaison de ses parties était trop évidente pour nécessiter aucun lien artificiel; mais lorsqu'elle devint moins simple, lorsque l'imagination groupa d'autres idées autour de la conception primitive, il fallut diviser les poëmes en un certain nombre de pensées dont la manifestation exigeait à peu près le même temps (2). En sentant l'identité de leur durée, l'intelligence croyait à une loi qui les dominait toutes, et les rattachait à un ensemble dont elles étaient les parties successives. Les formes grammaticales se compliquèrent à leur tour, et leur longueur n'ent pas toujours permis d'apprécier ce rapport mathématique des idées, si une nouvelle division, hasée également sur le sens, ne l'avait rendu plus sensible (3).

(1) Il serait inutile d'y chercher l'exactitude et la régularité, qui forment sen-les un véritable système de versification; c'est le résultat d'une fantaisie individuelle plutôt que les conséquences d'un principe musical eu estbétique, et des rapports aussi vagues manifestent bien plus l'intention de trouver un rhythme qu'ils ne la réalisent. De semblables ef-forts durent so produire dans toutes les poésies naïves et furent sans doute la canse première de cette prese mesurée qui est si commune dans la littérature orientale; mais nous ne nous occupons ici que de la ferme, qui est déjà arrivée à un certain rbythme, à un lien quelconque des parties qui donne l'idée d'un en-semble. Ce rapport des idées existe dans la pinpart des poésies primitives; en chi-nois (Davis, On the poetry of the Chi-nese, ap. Transactions of the royal Asiatic society of Great-Britain, L. II, p. static toesety of treat-Britain, ... n, p. 414-415), en rukbing, en birman (Artaitk Researches, t. X, p. 426), en finnois (Purthan, De poesi fennica), et surtout en bèbreu (voyez Bellermann. Versuch uber die Metrik der Hebruer;

de Wette, Kommentar über die Peatmen, introdection, et Genetius, Hemen, introdection, et Genetius, Hepartie potsique, La même idde concourut aussi, sans doute, sinen à donacerut aussi, sans doute, sinen à le réNous devous cependant reconnuiter aules perits expendent partie aussi le reles perits expendent partie de l'action de l'action de 
l'action de l'action de l'action de 
demarque [Haitagier de la petite sendenne, prolégouisent, p. 715, s. "
ble denner plus de force à l'action de 
l'action de l'action de l'action de 
l'action de l'action de l'action de 
l'action de l'action de 
l'action de l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de 
l'action de

sion.

(2) Presque teus les penples ont appliqué ce principe d'une manière plus on moins rigoureuse; c'est la cause du verset hébreu, du sloka indien, du distique grec, latin, persan, arabe, et de la strophe scandinave.

(3) Ce principe est ensore plus apparent dans la poésie sanscrite qu'en hébreu; le sleka et teutes les autres stanLa première condition d'un pareil rhythme exigeait que chaque vers format un tout complet (1) dont la pensée pût aisément saisir l'ensemble. Le nombre de ses membres devait être ainsi fort restreint, et leur rapport le plus simple possible. Tous les vers furent donc divisés en deux parties égales (2). Dans la rigueur du principe, la seconde était le complément nécessaire de la première (3); mais leur liaison n'était pas seulement intellectuelle, quelquefois elle résultait de la construction de la phrase (4); il était impossible de la méconnaître quand un des hémistiches ne formait de sens qu'en sous-entendant un mot qui se trouvait dans l'autre. Mais ce lien grammatical, déjà trop étranger au principe de cette versification pour se reproduire souvent, serait passé inaperçu si un rapport tout physique n'y avait appelé l'attention : on mit au commencement du vers les mots qui déterminaient également le sens des deux hémistiches. (5)

es staient composés do deux vers qui contenient chacun deux pada. Dans lo mètre lo plus ancien (le fornyrdates), la strophe scandinare comprensit huit prites égales, divisées en deux quatries, dont les vers étaient liés deux à deux par l'alliteration. C'est aussi la cause des hémistiches de nos vers alexandrins.

(1) Cette règle fit méconnue de bonne heure. Souvent la seconde partie du verset hébraïque ou formait pas un sens indépendant, et la poésie sanserite s'écarte eucore davantage de la théorie : carte eucore davantage de la théorie : vos senlement tous les sloks n'y exprimaient pas une idée complète, mai sit su vétaient pas toujours miris d'une panse quelconque, comme dans le Ramayana, sèdes 614-65.

(2) Quelquefois cependant les verreis bétreus sont composés de trois (¿do, ch. VII, v. 14; ¿Pasume VII, v. 6 et 7), de quatre (¿do, k. VII, v. 21; ¿Pasume XVIII, v. 7 et 16) on mêmo de cinq membres; comme dans la Genée, ch. V, v. 75; Dixique La mech uzoribus mis Adae ct. Sellae: — audicti voccum meam, naores Lamech; — ausenitato sermonem meum quomiamo occidi viram in valmas

meum — et adolescentulum in livrorem meum. Les parties n'étaient pas non plus tonjours égales; en sanscrit, la première était même babimellement plus longue, excepté dans le Gityerya, et dans plusieurs mêtres practis, le reda, le maharoshtra, etc. Cette inégalité ciai aussi saser fréquente ou hébreu pour svoir fait penser que le mourement de la voix était plus rapide dans le premièr bémistiche que dans les condites Bundes, a fis. chem Bitcher des cultes Bundes, a fis.

te premier neimistene que anns le second Ewald, Die pocitichen Bücher des allen Bundes, p. 66. (3) Psaume XVIII, v. 42; XXI, v. 44; Proverbes, ch. XI, v. 22; ch. XIV, v. 30; Isale, ch. V, v. 1; ch. XXXVIII, v. 13.

(4) Sepinplum nitio dabitur de Caïn, — de Lamech vero septuagies septies; Genée, ch. IV, v. 24. Dominns quasi vir pugnator, — omnipotens nomen ejus; Exode, ch. XV, v. 5.

(5) Voyez Ewald, Grammatica hebratce, par. 620; nons uen citerons qu'na exemple emprunté à la traduction littérale de Berlin: Eduxit populum suum enm gaudio, — cum jubilo electos suos; Pasame GV, v. 15.

Les deux membres n'en conservaient pas moins toujours un caractère essentiellement distinct, et le rhythme exigeait que leur différence fût aussi facilement perçue que leur liaison (1). Tantôt l'idée que le poëte venait d'exprimer dans le premier était répétée dans le second avec de nouveaux développements, et cette symétrie de pensée prouvait, à la fois, l'unité du vers et sa division (2); tantôt, au contraire, l'idée était restreinte (3), et les deux hémistiches se trouvaient dans une onnosition évidente (4). Mais cette antithèse et ce parallélisme ne frappaient que l'intelligence, et le rhythme, qui n'avait point d'autre base, ne pouvait être apprécié par l'oreille: aussi, lorsque la musique et la danse eurent cessé d'en marquer la mesure (5), et que l'inspiration, devenue moins générale, ne fit plus sentir avec la même vivacité le rapport des idées (6), il fallut recourir à des formes de versification plus saisissables aux sens. Le parallélisme sortit du domaine de la pensée et s'étendit aux expressions. Elles suivaient dans les

(1) On la rendait plus sensible en changeant le temps des verbes, en les mettant au parfait dans l'un des membres et à l'imparfait dans l'autre, ou en employant le même moi avec des rapports grammatieaux différents, comme NYO dans Job, ch. Xl, v. 7.

(2) Tene disciplinam sed dimittas eans;

custodi illam, quia ipsa est vita tua; Procerbes, ch. IV, v. 15. Quelque fois la répétition était identique, comme: In tribulatione mea iuvocavi Dominum — et ad Deum meun clamay;

minim — et ad Deum ineum clamavi;
Psaume XVII, v. 7.
(3) Psaume XVII, v. 5; XXI, v. 44.
(4) Les blessures d'un ami sont salu-

taires; — les baisers d'un enuemi sont euveuimés; Proerdes, ch. XXVII, v. 6, traduction de M. de Genoude; la Futgate ne rend pas le mouvement de l'original. (5) Sumpsit ergo Maria prophetissa.

(5) Sumpsit ergo Maria prophetissa, soror Aaron, tympanum in manu sua; — egressacque sunt omnes mulières post cam cum tympanis et choris.

Quibus praecinebat dicens: Cantemus Domino, gloriose enim mognificatus est; — equum et ascensorem ejus dejecit in mare; Exode, eb. XV, v.

200. La pelede helbradque citat il populare, de la casa me la plus preciona di mota, quelle finiant partir de culte public, ou quelle sembalt l'impriration immédiate d'un Dese qui etait l'ime de toute de la casa de la ca

deux membres un ordre grammatical identique (1), ou s'y reproduisaient en nombre égal (2); quelquefois même les syllabes étaient comptées, et le rapport des hémistiches devenait encore plus matériel (3).

De moins en moins puissante, l'inspiration se subordonna insensiblement au talent; le poste eut l'orgueil de son art et se créa de nouvelles difficultés pour le plaisir de les vaincre. Il voulut marquer davantage le rhythme en en-chainant les diverses parties du poëme par un lien plus facile à reconnaître, et il les commença toutes par des lettres differentes qui es succédaient dans l'ordre de l'alphabet (4). Après avoir débuté par des prétentions assez purement intellectuelles pour dédaigner tout rhythme sensible, la desse about soit de l'alphabet (5). Mais posés aboutissait aux enfantillages d'un acrostiche (5). Mais

(1) Quum exiret Israel ex Aegypto. fanilia Jacobi a populo barbaro. Qui convertit rupem in ataganm aquarum — saxum silicam in fontem aquarum; Paume CXIV, v. et 3; tra-

למינק ה- נאררי ככח (#) ימינך ה- נאררי ככח ימינך ה- נאררי ככח (#) ימינך ה- הרעץ אוינ

וכרוב נאונך חדרים כמיך חשלך חרנך יאכלמו כקש Exode, ch. XV, v. 6.

Cite igalité ue peut dire attribuée au susard, paisque les intentions du poète sont unedquefois èridentes; ainsi, par temple, daus le troisième verset du Paume (XIII), il a mis TNT dans le Paume (XIII), il a mis TNT dans le TNT dans le TNT dans le TNT dans le Université de la constitue de la constitue

(3) Ce parallelisme grammatical est fivit ripandu en Orient; and 'I trous emime dans la prose eu arabe (par exemple dans la prose eu arabe (par exemple dans les Sciances de Hairri) et en chisois (dans ce que l'on appello le beau ville, "Mun-Canag), Quelque chose de smblable avait lieu dans l'aucieune posis irlaudiace, eû, suivaut Lhuyd (Archaelogia Britannica, p. 309), les poèmes commengaieut et finissiavel par

la même phrase, le même mot ou la même syllabe. Ce caractère devint bieu plus saillant dans les poésies latines de plusicors Anglo-Saxons; la première partie de l'hexamètre de chaque distique est repêtee à la fin du pentemètre suivant :

Alma Deus Trinitas, qui saecula cuncta gubernas, Annue jam coeptis, alma Deus Triutas, etc. Beda, l. 1V, ch. 20; voyez aussi plusieurs poëmes d'Alcaiu, Opera, col. 1740, 1742 et 1745; dd. de Du Chesne.

1340, 1742 et 1745; éd. de Du Chesse.

(4) Dans les Passumes CXI et CXII,

(4) Dans les Passumes CXI et CXII,

cani il ne lie le plus sovient que le première lettre du verset, comme dans

nais il ne lie le plus sovient que le première lettre du verset, comme dans

les Passumes XXXXVII, CXXXXV,

de l'éretinie; quelquefois plusierra verexts de saite commencent par la même

lettre; il y en a trais dans le chapitre

et commence le president de l'éretinie; a thuit dans le

revisième de l'éretinie, at huit dans le

revisième de l'éretinie, at huit dans le

s'extra l'extra l'éretinie, at l'éretinie,

le sus manque dans le Passume XXXIV,

et le pât est doublit; dans les chapitres

g. 7, et 4, de l'éretinie, a le bar pières

g. 7, et 4, de l'éretinie, a l'éretinie, a

(5) Ce genro de versification était connu anssi des antres peuples : Iu sibyllinis ex primo versu cujusque sencette harmonie, uniquement basée sur une suite arbitraire de lettres, n'avait aucun résultat pour l'oreille, et la liberté du poête perissait à la peine dans d'inutiles entraves; l'esprit et la forme de la poèsie étaient également sacrifiée à une affectation sans résultat et sans but (1). Ce système de versification n'eût donc été conservé que par un esprit d'imitation, trop servile pour ne pas être passager; lors même que l'on y rattachait comme un culte religieux, il disparut si complétement, que la tradition n'a conservé aucun souvenir de ses règles (2), et qu'une érudition aventureuse peut seule les induire des formes habituelles de la poèsie (3).

tentiae, primis litteris illius sententiae carmen omne praetextitur : Cicero. De divinatione, l. II , per. 34. Eunius avait fait anssi des vers acrostiches, et il s'en tronve dans le poëme d'Optationes Per-phyries à la louange de Constantin (voyez anssi les poésies de Simmias et (voyez ansi les potsies de Simmias et de Dosiades, ap. Braock, Analecta, 1, 1). Mais ils devincent plus fréquents peodant le moyen âge; il y en a de grees (ap. Boissouade, Anecdota gracea, 1. IV, p. 442), de frauciques (ap. Bickes, Grammatica Franco-theotisca, p. 405), et de alains (ap. Eodlicher, Cadicher, Cadiche norum bibliothecae palatinae Vindobonersis, p. 298, 300, et ap. Muratori, Rerum Italicarum scriptores, t. II, part. II, p. 689, qui les a imprimes à la suite les uns des autres sans aucune division). La plus grande partie était sans doute une imitation de la poésie héhraïque, puisque Beda a dit en tête des vers alphabétiques eo l'honneur de saiute Etheldrède, dont nons avons cité les premiers dans l'avant-dernière note ; Videtor opportnnum huic historiae hymnum virginitatis inserere, quem ante aunos plurimos in laudem et praeconium ejusdem reginae ac sponsae Christi elegiaco nietro composuimus, et imitari morem sacrae scripturae, cujus histo-riae carmioa inclyta et hoc metro ac versihus constat esse composita. L'hym-ne a été mal imprimé par Mabillon (Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti, siècle II, p. 765); il y a, après le G, Cujus au lieu de Aujus, et, après l'I, Casta au lieu de Kasta.

(1) Consique les Béhrenz ne se seient servir systèmeniquement de la rime dans aucun poème, on ne pent dostre qu'ille ne la connueure ; elle avait un nom (19747 177) et se reproduisit fort particular de la consultation de l

voltt, [12] P DD 12-1, cn. 3 et 52.

(2) La posicio hébraïque moderne a adopté une base entièremeut différente: c'est une espèce d'allitération, le retor périodique de la voyelle ordinaire et du shiva; voyez Moses ben-Chabib, Darkhe Noam. p. 92.

Noom, p. 25.

(3) Tous les cassis pour donner no control of the cassis pour de cassis pour de cassis de cassis de cassis pour de cassis

## CHAPITRE IV.

### DU RHYTHME BASÉ SUR L'ACCENT (1).

Quel que soit le nombre de syllabes qui le composent, chaque mot n'exprime qu'une seule idée, et l'unité de sa signi-

puisque les Masorèthes ont mal divisé le Paume XXXVII; on aurait même une grave raison de rejeter tontes les tradibicas de la synagogue, si, comme le di-sent Jablonski, Biblia hebraica, pref., par. 24, et Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, t. I, p. 166, les Juifs alle-mands, espagnols et italiens, avaient une manière différente de psalmodier. La ponctustion n'aurait d'ailleurs conservé que l'accentuation musicale du eulte, et neu ne prouverait encore qu'elle fût la prononciation babituelle; peut-être, en le préjugeant, s'exposerait-on aux mê-mes erreurs que si ton voulait juger de la quantité du latin par l'accentuation du chant grégorien; et le témoignage positif de saint Jérôme nous apprend que des 398 la prononciation n'avait aucune unité : Nec refert atrum salem aut salim nominetur, cum vocalibus in medio litteris perraro utantur Hebraei, et pro voluntate lectorum, ac varietate regionum, eadem verba diversis sonis atque accentibus proferantur; Epistola ed Brangelium, t. II, p. 574, col. 2, ed. de 1699. D'ailleurs, cette ponctuation est trop compliquée et trop savante our que l'on puisse croire y retrouver l'ancienne prononciation, sans aucune autre raison que la liaison de la poésie avec la musique, puisque cette liaison existe chez tous les peuples, et que nulle part ces deux arts n'out été assez indissolublement unis pour ne pas s'être développés isolément. Voyez, sur la confiance que merite cette ponctuation,

Lowth, Praelectiones de sacra possi Hebracorum, p. 57, et Michaelis, Notae, p. 7; Ewald. Die pocisichen Bucher des alten Bundes , p. 166; Pfeiffer, Ue-ber die Musik der alten Bebraer , p. XVI; Greve, Ultima capita libri Jobi; Cappel, Arcanum punctuationis reve-latum, et Masclef, Grammatica he-braica a punctis aliisque inventis masoreticis libera, Nous devons cepeudant reconnaître que la plupart des bébraïsants croient eucore maintenant que la pouctuation exprime fidèlement l'ancienne prononciation; nous citerons entre autres Saalschütz, Von der Form der hebräischen Poesie, p. 42, et Gese-nius, Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift, p. 207. Quoi qu'il en soit, il est certain que la poésie des Hébreux était mesurée, puisqu'elle se chantait, et que leur musique avait une mesure : voyez Anton , Conjectura de metro Hebraeorum antiquo, et Saalsebutz, lib. cit., p. 366. Mais, loin de prouver que le rbythme de la poésie ait existé indépendamment de la danse et de la musique, tout semble indiquer le contraire; on sait que l'accentuation portait invariablement sur la dernière syllabe, et que l'uniformité et la pesanteur des sons vocaux rendaient toute quantité prosodique impossible (voyez Ewald, Grammatica hebraica, par. 22); sous co rapport, l'bebreu était même inférieur à l'arabe

l'arabe.
(1) Les idées différentes qu'exprime l'accent ont occasionné une confusion

fication se retrouve nécessairement dans sa forme (1). La prononciation doit marquer la liaison de toutes les syllabes entre elles avec autant de soin qu'elle en met à distinguer un mot de ceux qui le précèdent et qui le suivent (2). Loin d'exprimer cette unité, la durée différente des syllabes scinde les mots en plusieurs parties qu'aucun lien sensible ne relie ensemble ; elles paraissent plutôt juxta-posées que réunies en un tout.

Il n'en est pas ainsi de l'augmentation du son (3). Lorsque la voix a fait effort pour marquer plus fortement une syllabe, il lui faut se reprendre avant d'appuyer de nouveau sur une autre. A côté de chaque syllabe accentuée, il y en a toujours une sans accent qui la fait ressortir et lui est subordonnée. Soit donc que la voix ménage ses forces pour accentuer d'une manière plus sensible, soit qu'épuisée de ses efforts, elle ne puisse redevenir aussi sonore qu'après la pause qui suit chaque mot, la syllabe dominante se rattache toutes les autres par une succession de temps forts et

dont les meilleurs écrivains sur la métrique ne se sont pas garantis; il signitrique ne se sont pas garants; il segui-fe l'accent des mots (tonique), l'accent du vers (rhythmique) et celui de la phrase (oratoire et pathétique); c'est dans le premier sens que nous le pren-drons toujours, lorsqu'il ne sera pas caractérisé par une épithète, et qu'une autre acception ne résultera pas clairement de la phrase où il se trouvera.

(1) En grec et en latin , l'acceut était devenu materiel et pres ne entièrement dépendant de la quantité; mais il avait d'abord été intellectuel, comme dans les antres langues, et l'ou en tronve encore des preuves dans les Homérides et dans les poëtes dramatiques latins ; voyez Bernhardy , Encyclopadie der Philologie , p. 223-224. Ciceron Inimeme reconnaissait la nécessité naturelle de l'accent : Omnium longitudinum et brevitatum in sonis, sicut acutarum graviumque vocum judicium, natura in auribus nostris collocavit; De oratore, per. 51; et il avait dit auparavant, per. 17 : Est autem in dicendo etiam quidam cantus obscurior.

(2) On s'est aussi quelquelois servi de l'accent pour marquer la signification des mots; nous citerons en français jeune ot jeunc, tache et tache; en italien ancora et ancora, balia et balia ; cela avait lieu même en latin, d'après le témoignage de Priscianus : Quando, quum gravi voce pronnntiatur, significat quod , quoniam , et est conjunctio ; quando acuto acceutn est temporis ad-verbium; voyez aussi Sanctius, Minerea, De vocilius bomonymis. En chinois, le même mot monosyllabique peut recevoir de sa pronouciation jusqu'à onze acceptions différentes.

(3) C'est à tort que plusieurs écrivains ont yu dans l'accent une élévation du ton, puisqu'il est également marque lorsqu'on parle bas, et que dans les mots anglais terminés en tion et eu ions le son de l'I ne se fait point sen-tir quand il n'est pas accentué. L'élé-vation du ton résulte du raccourcissement des cordes de la glotte, et l'augmentation du son, de la force de leurs

vibrations.

de temps faibles, dont elle est le centre (1). A cette raison, pour ainsi dire mécanique, il s'en joint une intellectuelle, qui rend l'accent encore plus essentiel. Dans chaque mot, avons-nous dit, il y a une syllabe, plus significative que les autres, qui excite davantage le sentiment, ou paraît plus importante à la pensée, et involontairement, par une conséquence du rapport entre les idées et les sons qui sert de base au langage, elle est prononcée avec plus de force : on l'accentue (2). Sans doute cette accentuation n'est pas uni-

accent est toujeurs muet dans le corps des mots et a la fin, quand il est precede d'une vovelle accentuée ; graceful,

side , nature. (2) Plusieurs critiques n'ont vu dans les accents grees que les conséquences, on meme les marques de la quantité : Cum vocem quautitate metiamnr, et syllaba in voce sit nt in subjecta materia, et quantitas triplici dimensione constituatur, longa, lata, alta; Scaliger, De causis linguae latinae, l. II, ch. 32. Grammaticis suis nsibus accommodatos (accestus) ad declaranda tempora et syl-labarum quantitatem; Vossius, De poe-matum cantu, p. 140. D'autres n'y ont vu qu'une invention rhythmique : Acadpositos, sed ad pronunciationem et rhythmum regendum reor; d'Orville, Criticus vannus, p. 355; et Henuins dit en termes encore plus explicites: Accentus graeconicos essereceptos primnm ceatus gracconicos essereceptos primmin Pro re metrica. El Neurogue Spalvoles, p. 128. Dans son Arcanum accentum francorum, Hertanan Vanderbard, ést allé jusqu'a hy voir que des marques oratoires et non sylladiques, ce qui est use erreun évidente, pusiqu'ils sont ton-jura les moies, nor lon espique par tès récites grammaticales. Les sarants mi ent condumni les accents arrace qui ont condamne les accents grecs (nons citerons entre autres Isaac Vessius , Gardiner , Hennins , par. 38-58 ; Canter, Ratio amendandi auctores graecanter, Ratto amendanal autores y st. cos, ch. 6, ap. Gruter, Thesaurus, t. III; Politianus, Miscellanes, ch. 58 et 60; d'Anse de Villoison, etc.) an-raient du distinguer entre l'accentuation elle-pième et ses marques. La pins

(1) Voilà ponrquoi, en anglais, l'E saus ancienne mention des accents grecs se trouve dans le Philèbe de Platon (t. II, p. 47, éd. de Henri Estienne), environ 590 ans avant l'ère chrétieune; nn passage d'Aristote (Hapt σοφιστεκών έλεγχων βιόλιον, ch. 1V, par. 8, éd. de Buhle) con-firme ce témoignage, et Plutarque est encore plus positif: Il mous xxx roy Aoxisετικής αυτου έρρης γελουται είναι λαύ τος πίος αυτου έρρης γελουται είναι λαύ τος Been guten . xut que contos moyyaxte epote 6104; De decem oratoribus, t. 11, p. 845. Mais les aignes ne furent inventes que dans la CXLVe olympiade, par Aristo-phanes de Byzance, suivant Arcadius (Hest rows, p. 186; voyez Villoison, Ougeos, profegomenes, p. XI), et Apollonius, d'après Vossius. De poematum cante, p. 18: voyez aussi Montfaucon, canis, p. 18: voyez aussi montiaccon, Palazographia gracco, p. 25, et Villoi-son, Anecdola gracco, t. 11, p. 430. Mais cette invention devait avoir une base reelle, quoique la prononciation des Grecs modernes ne l'ait point conser vee (elle ne distingue meme plus l'accent aigu du circouflexe, et l'infinence que ce dernier exerçait sur la quantité ne permet pas de croire à une complète assimilation): au moins l'adoption en fnt-elle generale et fort rapide; il y a dėjà dea accents dans une inscription qui semble du temps d'Auguste, et dans une autre dont la date n'est pas contestable, puisqu'on l'a trouvée à Herculaunm ; veyez Noris , Cenotaphia Pisana Caji et Lucii Cansarum, p. 488, et Pittura antiche d'Ercolano , t. II , p. 528. Au reste , le silence absolu des anciens écrivains ne prouverait point que le grec n'était pas accentné; il est im-possible de douter de l'accentuation du chinois, puisqu'elle y détermine fort

forme dans toutes les langues (1); légère et rapide dans quelques unes, elle porte sur la désinence et sépare nettement les mots (2); son but principal est de donner plus de clarté à la phrase. Dans d'autres, au contraire, elle est ferme, grave, et appuie sur la première syllabe (3); elle cherche, avant tout, à rendre plus sensible la signification des mots, en mettant leur radical en saillie (4). Quelquefois même les lois qui la règlent n'ont rien de systématique (5);

souvent la signification des mots, et cependant ni les anciens commentateurs du Chi King ni ceux de la dynastie de Tang n'en ont jamsis parlé.

(1) De graves differences existaient dans les idiomes qui avaient le plus d'affinité: ainst, par exemple, dans les mots de trois syllabes, les Grecs ac-ceutusient la première lorsque la dernière était brève, quelle que fût la quantité de la seconde: ἀνθρωπος, γέγχνres; et les Romsins n'accentusient la première que lorsque la seconde étsit brève; ils disaient : docére, Românus. Ces différences svaient lieu même dans les dialectes de la même langue; E / Fμος, qui dans les poésies homériques a l'accent circonflexe sur la seconde syllabe, a vait l'accent aigu sur la première dans le dialecte attique (ap. Etymologicum magnum, s. vo épanos, et d'après Moeris Atticista, p. 109, ed. de Pierson: I4-Atticista, p. 109, ed. de rierson: 14-lotor βαςυτονως, Artunes, Pilotor προίστο ρισπωμένως, Ελλευνώς, Voyer plusients autres exemples, ap. Stephanus, De dialecto attico, ch. 15. D'aillents, quelle que soit l'origine de la laugue, les babitudes de l'esprit influent beaucoup sur l'accent; ainsi, une foule de mots anglais u'en ont point, on l'éloignent au-tant que possible de la désinence ( ils conservent, à la vérité, quelques radicaux de l'ancienne langue germanique, mais ils en ont heancoup de romans ; voyez une brochure fort savante de M. Thommerel, Recherches sur la fusion du franco-normand et de l'anglo-saxon, dont nous sommes cependant loin d'adopter toutes les idees), parce que le peuple est flegmatique; tandis que les Français, dont l'esprit est vif et enjoné, Français, dont l'esprit est vif et enjoné, acris, qui ont quatre syllabes, étaient accentuent la dernière syllabe, excepté accentues sur la première; dans Merlorsqu'elle finit par un É muet, et les curi, Domiti, Ocidi, l'accent so met-

Provençaux, dont la vivacité est encore plus grande, l'accentuent aussi,

(2) Daus l'hebreu, par exemple, et dans le français. (5) Dans les langues germaniques, et

dans l'éolien, d'où elle est passee dans le latin. En gallique, tous les mots de plus d'une syllahe sont accentués sur la pénultième, excepté les verbes finissaut en au et en of, et les dérivés par contraction qui ont l'accent circonflexe sur la dernière syllabe. (4) La même raison faisait accentuer

la plupart des dérivés grees sur la syllabe finale, qui marquait la nouvelle acception de leur racine.

(5) L'accentastion du grec reposait sur trois principes; la signification du mot, l'barmonie (voila pourquoi l'accent pouvait s'y mettre sur une des trois dernières syllabes, afin qu'il se trouvat à peu près au milieu) et la clarté (voyez la note précédente). La multiplicité des dialectes, l'influence de la société et du rhythme des poésies populsires, firent de la prononcistion un véritable empirisme que les grammairiens cherchèrent à fixer par des sccents et des esprits. Relativement à l'accent, il y avait jusqu'a six espèces de mots; harytons, pe-rispoinènes, properispomènes, oxytons, paroxytons et proparoxytons. Quoiquo bien plus systèmatique, l'accentuation du latin était soumise à de nombreuses irrègniarités; en principe, l'accent por-tait sur la pennitième, à moins qu'elle ne fut breve; alors seulement il passait sur l'antépenultième saus pouvoir s'eloiguer davantage de la fin du mot . et cependant miseria , familiam, tetiello change d'esprit et de place jusque dans les formes d'un même mot (1); mais, quelles que soient ces irrégularités, chaque idiome n'en a pas moins un mode d'accentuation dont les tendances sont impossibles à méconnaître (2).

tait sur la seconde syllabe, quoiqu'elle füt brève, et dans Philippus, sur la première, quoique la seconde fut lougue. On sait d'ailleurs que l'acceutnation a subi des chaugements assez frèquents ; ainsi rodentou, rayures, se prononcaient d'abord Tournis, Taxvitis; lea mots en cros, crov, et quelques uns en stor, suivant le Scholiasted Aristophanes, curent d'abord dans le dialecte attique un accent circonflexe sur la péuultième, et ils finirent par en prendre un aigu sur l'antépénultième, Les mêmes variations eurent lien en latin ; voyez Gellius , Noctes atticae , l. XIII , ch. 25. Eu allemand, les règles elles-mêmes ont mière svilabe d'un mot était lougue, la seconde était plus accentuée que la troime, et c'est le contraire maintenant, L'accent anglais est assez souveut irrégulier et contraire même à l'analogie.

(1) ολίγακι, ορταίτς incime a ranscoge.
(1) ολίγακι, ορταίτς, έρλησει, impératif, ρόλησει, infinitif; fávor, favoris.
(Quant aux composés, on n'y retrouve
seuvent aucuno trace de l'acceut primiti : πόλεμος, πόλεμος, πόλεμος, πόλεμος,
μεώς.

(5) Le français est peni-circ le seul qui semble sir on pa avier, ed cette appèrence est trompeuse, puisçon la principal nu productais mé seum progres sufigianes productais mé sum progres sufigianes le reste de la langue (voils pourquoi les reste de la langue accenties, ed dans le 15 salcela, inreguil data le plus presente de la langue accenties, et dans le 15 salcela, inreguil data le plus presente de la langue accenties, et dans le 15 salcela, inreguil data le plus pue le la langue accentie de la langue accentie de la langue accentie de la langue accentie la langue accentie de la langue accent

### De fin amor si vicat seu e bonte,

ajoute: Ubi si consideretur accentus et ejus causa, endecasillabum esse constabit (De vulgari eloquio, l. H. p. 42), parco qu'en italien les endecasyilabes ent une syllabo de moins quaud l'ac-

ceut porte sur la dixième. Il est même fort probable que l'accent aigu, qui marque les désinences, est un reste de cette ancienne accentuation; si elle u'est plus seusible dans le plupart des mots, c'est qu'elle y est associée avec un autre principe plus énergique qui empêche de la sentir. Comme le français contractait presque tons les mots latins, l'acceut s'y trouva usturellement sor la dernière syllabe souore et se confondit avec l'augmentation de la voix qui prècède toutes les pauses que l'ou veut marquer plus fortement. Ce dernier principe, qui devint dominant, parce ue la clarté est la première nécessité du français, soumit l'accent à ses règles et à ses exceptions : ainsi, quaud un verbe termine par un E muct est snivi de je, le pronom est un véritable enclitique, et le verbe s'accentue sur la dernière syllabe : aimé-je , puissé-je. L'E muct est aussi acceutué lorsque le seus l'exige, comme dans ce vers de Retron :

Eb hien! achète-le : voilà ce cou tont prêt; on même lorsque la diclamation rhythemique modifie la prououciatiou; aisumalgré l'appesantissement babituel de la voix sur la seconde syllabe de Florence, Boileau a pu dire :

#### Dans Florence ladis vivait un médecin.

Dans les langues véritablement accontuées, la roix varie plusieurs fois ses iatonations dans les mots qui out plus de trois syllabes, et cela ue peut avoir lieu eu français; c'est la cause du peu d'harmonie des vers où se trouvent de trop lougs mots, comme dans celui de Roucher, par exemple: Les biches stendaient sileucicusement.

Au coutraire, Dante a fort bieu pu

# Con tre bocche camnamente latra.

Il n'y a d'exception que pour les mots qui ont nne véritable quautité presodique, comme dans ce vers de Racine :

Avec Britannicus, je me réconcilie,

L'accent fut donc souvent la base de la versification (1); par l'alternative des temps forts et des temps faibles qu'il introduisait dans la prononciation il lui servait naturellement de mesure (2). Peut-être même, chez les peuples qui n'imitaient point une poésie étrangère encore aux premières pha-

La tendance de tontes les langues à devenir de plus en plus expressives devait d'ailleurs affaiblir l'accent tonique, sans jamais parvenir à le faire entièrement disparaitre.

(1) La versification de presque tous les penples de l'Europe moderne peut ser-vir d'exemple; mais cette influence de l'accent n'est nulle part plus seusible que dans la poésie des nations slaves : les pieds y sont une réunion de plnsieurs syllabes dont une est marquée de l'accent tonique. Les anciens Grecs avaient aussi sans doute, comme nous l'avons déjà dit, un rhythme basé sur l'accent; nous possédons encore dans les Chœurs un certain nombre de vers qui nous semblent ne pouvoir se ramener à aucun autre système de versification, et un passage d'Eustathios confirme cette conjecture : of o'quorexot erexot, οί το καλαιον μεν τροχαίκως κουλζομένοι, nada nat Aioxulos du Hepones d'alor, apre o's molerexor buounconevor; Ad Hiadem , p. 11. A la vérite, dans son Dialogue sur la grammaire, Maximos Planudes a vouln expliquer cette ressemblance : Τοις είς το πολιτικού άστι μεταθαστάστιν δύομα στιχοίς και τραγικοί καυτές και δ Prominos gaten on Xustamenot buthontut. onx duetous merroe, all of mer thoxalors ROSHGRAVES, & Komixoe of xmi innifore ' éxmτεροι μεντοι τετραμετρον καταλεκτικον αυ-τοις όρον έστεσαντο. Mais il tourue dans un cercle vicieux, puisque les vers politiques étaient des tetramètres catalectiques où la quantité était remplacée per l'accent. Il y a dans le recueil de poésies conuues sous le nom d'Anacréon une pièce dont la versification est basée sur l'accent (la 18º des éditions ordinaires et la 10° ap. Melhorn); mais c'est une véritable authologie qui contieut des reprises et des variations des poé-sies d'Anacréon par des auteurs bien postérienrs, Basilios, Julianos Aegyptios, et même saus doute Theodoros Prodromos, qui vivait daus le 12º siecle. Quant aux Latins, leurs vers saturnius étaient certainement accentues,

msigré l'opinion de plusieurs critiques distingués (entre antres Gotthold, ap. Sechode et Jabn. Archiv für Philotogie und Pädagogik, t. II, p. 298), et les oracles on faisatent encore du temps de Cicèron:

Lados mims dilgenter facts politoscent. Lados mims dilgenter facts politoscent. La pupuls semble neaton les avoir ten-jours préférés aux autres; toyas Berain, Fernal Indérei in Caesartia, Fernal Indérei in Caesartia, Permai Marcia de que esterce fracte Raire, for mode que esterce fracte Raire, for mode que esterce fracte Raire, for mode participation de la companio del la companio de la companio del la

sain, I. II, p. 258.

(2) On pourreit cipendant croire, chapte la definition que qualques écricrière la definition que qualques écricrière la definition que qualque écritresification ancienne ne pouvait dur 
basée sur l'accent; sinsi, Aristacles 
de la constitution de la companion de la companio

ses de son histoire, la versification ent-elle toujours l'accent pour principe. Car l'oreille en était frappée avant qu'une prosodie factice ett élaboré ses ingénieuses fictions, et, en le marquant plus fortement que dans la prose, le sentiment qui inspire les poésies primitives l'indiquait comme la base essentielle du vers (1). C'est une sorte de chant naturel (2) dont les modulations sont nécessaires à tout rhythme musical (3), et la versification ne fut d'abord qu'une mélodie (4).

À l'origine de presque toutes les littératures , la poèsie ne se distinguait donc de la prose que par une accentuation plus fortement prononcée; mais lorsque la musique et la danse eurent cessé d'en marquer la mesure, et que les imaginations, moins passionnées, ne donnèrent plus le mème relief aux accents, la versification devint à peu près insensible. Beaucoup de monosyllabes n'avaient aucun accett (5), et quoique les mots empruntés aux tidiomes étrangers perdissent leur ancienne accentuation, leur prononciation nouvelle n'était pas d'abord assez marquée pour les empècher d'introduire dans la mesure des vers, sinon de la perturbation, au moins quelque relâchement (6). Souvent,

<sup>(1)</sup> Voilà poorquoi dans toutes les langues les poittes se vantent de chanter. (2) L'éty mologie d'accessi ne permet pas d'en douter; l'expression hébraïque (17272) est encore plus positire; elle signite a la fois accest et note de musi-

<sup>(3)</sup> Dans la versification qui se mesorait par la quantité, l'accent existai secore dans l'arsis et le thésis; c'est en ce sens qu'Aeron, restitué par le scholisste de Cruqui, enteudait le vers 274 de l'Ars poetica:

Legitimumque sonum digitis qui callet et oure, et, cette interprétation fût-elle hasardée, un passage d'Ausone ne prouverait pas moins la justesse de notre opinion :

Tu flexu et acumine vocis Ionumeros numeros doctis accentibus effer. Idyl., l. 1V, v. 47.

<sup>(4)</sup> C'est la succession des modulations,

Pair, qui fait la presodie et le rhythme. L'accent convient bien nieux que la quatité an principe musical; lois de le dominer comme elle le fait par une réconce entirement à l'expression de la musique, et d'ailleurs les rapports sonaibles entre la frece des sons peuvent ètre bien plus variés que cenx qui existent entre leur durée.

<sup>(5)</sup> Aussi réunissait-on quelquefois les enclitiques au mot précédent; c'était une manière de les subordonner à son accent.

<sup>(6)</sup> Les langues cherchent d'abord à conserver lo son des mots qu'elles emprantent, car leur signification ne résulte plns de leur essence; elle est traditionnelle et tient à l'accentuation qui les fait recoosaltre; ce n'est que plus tard et insensiblement que leur prononciation s'assimile à celle du reste du vucabulaire.

en s'éloignant de leur source, les langues oubliaient le principe qui avait présidé à leur formation : au lieu de marquer les radicaux par l'appesantissement de la voix. l'accent devenait un son particulier, une véritable émission de voix n'appartenant pas au même diapason que les autres, et cette variété d'intonations en rendait les rapports si peu distincts, que l'oreille n'en'était plus frappée. Lors même que l'accentuation était uniforme, les mots n'en étaient pas moins irrégulièrement accentués. Quel que fût le nombre des syllabes, l'accent ne portait que sur une seule : dans la prononciation des autres, les modifications de voix qu'exigeait l'euphonie ne pouvaient avoir la même intensité, et, avec cette multiplicité de tons, la mesure était encore presque impossible à reconnaître. D'ailleurs, le rhythme uniquement appuyé sur la succession des temps forts et des temps faibles se confondait avec le rhythme de la respiration, qui comme lui s'élève et s'abaisse naturellement; son principe se retrouvait donc aussi dans la prose, et, pour en rester distincte, la poésie fut obligée de rechercher des différences plus caractéristiques (1).

## CHAPITRE V.

# DU RHYTHME BASÉ SUR LE NOMBRE DES SYLLABES.

Chaque voyelle a un son qui lui est propre; c'est une émission particulière de la voix, modifiée par les consonnes

<sup>(1)</sup> Quoique ne tenant pas à la nature à devenir de plus en plus intellectuel; même de l'accent, une autre raison prou- il ne porte pas toujours sur la même ve encore qu'il serait nécessirement stilable et n'exige pas constamment la une base insuffisante de la versification, même intensité de voix; les souvenirs C'est que dans toutes les langues il tond de l'habitude troubleat le jugement de

qui la compriment (1). Tous les mots, quels que soient le nombre et l'espèce des lettres dont lisse composent, exigent donc autant d'articulations distinctes qu'ils ont de voyelles indépendantes; ils se divisent nécessairement en syllabes. L'existence des syllabes résulte ainsi, non d'une prononciation arbitraire, mais de la nature des mots; elles demanche, chacune, un effort différent, et se produisent par des sons que l'oreille la plus grossière ne peut confondre les uns avec les autres.

Elles durent paraître une excellente base du rhythme (2),

Vereille, et le rychne se greelt plus mais merçod. Nimi, par alemple, en gree, les anclidiques font accentert la control particular, and the vereille se moit sangules ils out joints, et les averages complet, indique par un point en haut ou en has. La mobilité de l'accent in her de les averages accentifies de l'accent accent accent par les averages et les averages accentances. Particular, et l'accent accentifies Thorris, as a Wonstance. En français, la tramposition de deux appliants et y suiver, l'accent conditions à grant particular deux appliants et pour l'accent accention en peuvent punis s'a suiver, l'accent conditions à promource. Benri l'avait cànduit àvec toda!

(1) On peut pronoucer plus rapidement les voyelles, mais il est impossible de modifier la nature de leura sons. Quand elles a'unisent daes une diphthongue, elles forment reellement une autre royelle, qu'elles expriment, comme le Afait, en français, ois eu long-temps le son d'ai, el l'ue alleman d'a ries conservé de la valent pluoique de ses signes.

(2) C'est même un principe essentiel de tous les systèmes modernes de versification, quoign'on se le trouve pas zerapuleuse meut respecté pendaet le moyen Ago; ainsi, par exemple, au milieu du 2º siècle, dans le Poema del Cid., les vers araient depuis dix jusqu'à vingt syllabes, et, 250 ans après, ils variaient encore de onne à seine dans le Libro del Palacies de Lopea de Ayala. Il y en a depois dix jusqu'à quatorze dans le romae provençal de Gerars de Rossilho; et on lit dans la Légende de saint Brandan;

Li abes Brendum prist en purpens, Cum home qoi eri de mult grant sens, De graoz cunseits et de rustes, Cum cil qui eri forment justes, De Deu prier ne fereit fin Pur sei e pur trestut sun lin.

A. Fr. Michol, Anapport ou Meniater de l'Interaction publique, p. 634. Las vers varient, comme en roit, de sept aucur glalane. Sans doute la plupart de con differences étaient masquées par la meniater, qui disognét les vers en meionique, qui disognét les vers en metantique, qui disognét les vers en metantiques de la compartique de la contingue de la contingue

Virtue, beautie and speech did strikewound-charm My beart-éyes-cars with wonder, love,

Les utres irrégularités tensient souent, on à des changements de mélodie, qui entraient dans le rhythme genéral du poème (comme dans les hallades allenandes, qui, saivant un passage de Lienterper Caronis, faurent avoir plan Lienterper Caronis, faurent avoir plan des contractions, des dirrières et des contractions, des dirrières et des chancons eu patois populaire, que nean cévinous plus, Mais il n'en leut pas moins covenir qu'on dentitait quelque(s) au triptune irrégulier deut nous que(s) au triptune irrégulier deut nous surtout aux peuples qui les ramenaient presque toutes à un même élément vocal, modifié par une seule consonneinitiale : leur existence propre et le rapport d'égalité que leur articulation séparée établit entre elles étaient encore plus faciles à reconnaire (1). Mais en se dévelopant, souvent même en se corrompant, les langues augmentèrent leurs sons primitifs; elles inventèrent des voyelles plus brèves (2); qui n'aviant pas la même mesure réelle que les autres et rendaient l'harmonie du vers impossible. Dans quelques idiomes on les retranchait (3) lorsqu'en se reunissant à la voyelle suivante

ne pouvens nout render compte, puisque le marquis de Sattillana d'unité. dans sa lettre au cometable de Portugal, ap. Sacches, Obsection de poutugal, ap. Sacches, Obsection de la suns (manera), como de las otres, hay algunos pies fruncedor que nositros llamamos medios pos, le la Lemnia; pracipe de la numération des syllables éstifquiegories portes à loin, que la verificación intendate fina la longueur que doc'estial un monosyllable dans le ramoriphendri moier, un dissyllable dans le ramoriphendri moier, un dissyllable dans le ramoriphendri Morga, un triasi lable dans le pairs as terminairent par des dissyllables, el les anterse par des monosyllables.

(1) Assai est-ce en Orient, où les veyelles étients i poe varietes, que l'on trouve la versification sylinhique dans versification sylinhique dans exemple la plus ancienne posite san-acrite, celle des Féde (door le principe se conserve dans le Frans-arritia après arciares proprietes principes de Frans-arritia après revisque; voyre lishn, Bardanses Gonzietus, Spyrorus primas hymologus, et Ewald, Die positische Bucher auch de la principe de la conserve del conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve del la conserve del la conserve del la conserve de la conserve del la conserve de la conserve del la conserve del la conserve del la conse

"ly Hatav, 'cy Hatav, 'ty Hatav,

ap. Athènee, l. XV, p. 701, semble même prouver que dans l'ancienne poésie grecque les syllsbes n'étaient que comptées; voyer Santen, ap. Tereutianus Maurns, Notae, p. 142.

(2) La sovelle primitire est PA: c'est la plus facile à prououcer, comme lo prouvent les plus sucieures langues et les premiers mots que les enfants balbutieut. Sa longuent tient le milieu entre les sutres. La gamme ascendanto de la voix est: U, O, A, E, I.

(3) Cette contraction devait sain frapper des veyelles dont une contonen fiment de la contraction de la contraction de celler qui en précédaient immédiatement ne autre, Quelquéoni les deux veyelles sont résaine en diphthougue, comme carver, I. XIII. v. 444; terent, Odyarese I. VI, v. 35; en latin, infere, di; v. 1, v. 35; en latin, infere, di; la première voyelle, ce qui arrivait la première voyelle, ce qui arrivait la première voyelle, ce qui arrivait ne de la contraction de la conde yillabe d'un dactyte. On y trovre suite médies, v. 369; j. v. d'Egeromou (Euripimédies, v. 369; j. v. d'Egeromou (Euripi-

syllahe d'un decijie. On y trouve sussi retrasande l'e d'arroy (Eschyles, Bumenides, v., 568), l'u d'Egeroson (Enriphsides, v., 568), l'u d'Egeroson (Enriph-570), et attene l'. (Ecchyles, Soptem contra Théesa, v. 2014; Supplices v., 75; Euripides, Benchélars, v., 989; etc.). Majgré l'evidente raison de ces réples, Jampis no les a point adopties; en y supprime moins bien une voyalle flash l'argista no les aponts dopties; en y supprime moins bien une voyalle flash l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'artorque deux royelles se saivineit d'aus un misme mot, c'étais souvent autrefois a seconde qui t'etait rotranchée; voyex les consonnes qui formalent une syllabe avec elles ne produisaient pas des sons trop durs ou trop contraires aux habi-

Gunt, History of mpitis Rhyshms, I., p. 41. Le gad vani adopte une regle beaucoup plus simple : toutes les fois me per le la companie de la c

Vid' i-o scritto al somme d'una porta. et Pétrarque a séparé en deux la première syllabe de faustina :

Pur fa-ustina il fa qui stare a segno. Reine, qui avait ordinairement trois syllabes, n'en a que deux dans le Tris-tan, t. II, p. 137, et Eustache Des-champs ne lui en donne jamais davantage; obeir n'a que deux syllabes dans le Romans de Rou (v. 828), et meismes en a trois (v. 854); fléau, dont la première syllabe est si accentuée, était autrefois un monosyllabe (il y en a encore des exemples dans Saint-Amand), et l'on donne indifféremment deux on trois syllabes à zéphir et à encore. Le même arbitraire a lien en anglais pour Acaren et pour secon; Spencer les faisait toujoura dissyllabiques, et Gabriel Harvey lui en faisait deja un reproche du temps d'Elisabeth. Dans sou Elegy on Dr. Whitaker , Hall a fait deux syllabes de heath , et Churchyard, ainsi que Shakspeare (Lear, act. IV, sc. 4), n'en donne pas plus a enemy. En portugais, quoique la rénnion des voyelles en diphthongues soit déterminée par l'usage, les poëtes peurent les rénnir ou les séparer presque indifféremment ; Camoëns disait fort bien :

D'Africa as terras e d'Ori-ente es mares. Il résulte même d'un passage de Dante, qui n'avait pas encore été remarqué, que l'on sous-entendait des voyelles qui augmentaient le nombre des syllabes : Ut Gerardus de Bornello (Girart de Borneil)

Ara ausirez enca balitz cantarz;

Quod carmen (il n'a pas été publié par M. Raynouard), licet decasyllabum videtur, secundum rei veritatem endecasyllabum est : nam duae consonantes extremae non sunt de syllaba praecedente, et licet propriam vocalem non babeant, virtutem syllabae non tameu amittunt : De vulgari eloquio, 1. II, p. 45. Les Latins faisaieut toujours un monosyllabe de deest (Heinsius, Adversariorum l. II, ch. xvn, p. 348); ils sup-primaient aussi quelquefois le premier U de quelques substantitifs terminés en ulum, et l'on trouve dans Lucrèce pos-tus pour positus, dans Virgile as-pris, etc.; les comiques contractaient même ejus, cujus, diu, fuit, novo, et l'accent disparaissait puisque le mot devensit monosyllabique. Otfrid a supprimé l'e d'irkenatim, et les Allemands disent drunter (darunter), andre (andere), euger (ewiger), etc.; mais ils ne peu-vent contractor denx voyelles en nue que lorsque la première est un I suivi d'un E qui devient une consoune, comme dans Lilje. Les Anglaia ponvaient même retrancber des syllabes longues; alnsi Sbakspeare a dit :

The heart-seh, and a blossandnafreil shoks.

Hamide, act. III, sc. 1, mosol. v.7.

et l'on peut encore maintenant supprimer
la pénditième des participes en overing,
qu'i, à deux exceptions près, est toujourn accessable. Quelquefois les contenant de les consecutions de la contenant de la consecution de la contenant de la consecution de la conmand pour le D sever, never etc.), et
anna plais pour le V z sains Pope a dit,
dans sou élègie à la Mémoire d'une Infortunée:

Nor ballow'd dirge be mutter'd o'er thy tomb.

Il y a même quelques exemples de syllabea entières supprimées, comme jusso dans Virgile (deneidos l. XI, v. 467) ponr jussero, et dans le Nibelunge Nol, st. 2: tudes de la langue (1). Dans d'autres on ne comptait pas les syllabes muettes dans la mesure des vers (2); mais cet expédient ne donnait point à la versification un rhythme plus sensible. Toute régularité manquait également, soit que l'on considérait comme nulles des syllabes dont la prononciation était fort distincte, soit qu'on attribuât aux syllabes muettes a même valeur qu'à celles qui étaient accentuées (3). D'ail-

## Der umbe mussen degene vil verliesen den

L'espagnol est peut-être la seule laugue où les mois conservent, eu vera, toutes les syllabes et toutes les lettres qu'ils ont daus la pruse.

(1) Aiusi, eu anglais, l'E du participe

(1) Auss, eu sagistas, l'E du participe passé et de la 2º persouse de l'indicait ue pouvait être contracté quand il était précédé d'un T ou d'un D, tandis qu'en allemand la contraction de l'E à la fin des hémistiches était impossible lorsqu'il était soivi d'un T, ou da d'un consouses, comme dans ce vers iambique : Und susgépletet état das armo Herz.

Presque toutes les langues ont, d'silleurs, des lettres antipathiques, qui ue se suivent jamais immédiatement dans la même syllabe, et ne pourraient aissis être rapprochèes par une contraction : tels sont en français le N et les autres liquides, en islandais le N et le K, en valagne le Cet le T etc.

valaque le C et le T, etc.

(2) Eu anglais, l'E muet ne compte
pas daus la mesure du vers, quelle que
soit la place qu'il occupe:

Who saw bis fires here rise, aod there

Pope, Essay on Mon, G., II.

Il compati autretioi dam une foule de mola : Intrae (Chaucer, Gandrebury and Chaucer, Gandrebury de Chau

accentuation de l'allemand, qui ue comporte pas de syllabes véritablement muettes, et dans la prononciation des monosyllabes auglais et français termines par un E moet. Ces derniers avaient le meme son que les autres syllabes muettes ; à moins de rendre toute clarté impossible, ou ue pouvait les prououcer sans une sorte d'accent, qui s'étendit par aualogie à toutes les syllabes sembla-bles; tandis que l'E des monosyllabes anglais avait le son de l'I : sa pronouciation était entièrement différente de celle des E qui n'entreut pas dans la mesure du vers, et ue devait pas être soumise à la même loi. D'ailleurs , l'anglais étant heaucopp plus acceutué que le français, la différence des syllabes muettes avoc les autres y frappait bien plus vive-ment l'oreille. Plusieurs Allemauds modernes n'ont point toujours compté l'E fioal dans leurs vers ; Göthe lui-même a dit daus Vanitas :

Ich hab' meiu Sach' auf uichts gestellt. Mais nous croyous cette licence contraire à l'esprit et aux habitudes de la laugue. Le provençal ue comptait pas uon plus l'A à la fin de l'hémistiche, parco que c'était sa voyelle muette qui ne terminait que des féminins, excepté earesma et legista, dont la désinence était acceutuce, et entrait, comme les autres syllabes, dans la mesure prosodique. En italieu, comme l'accent tombe presque toujoors sur la pénultième, la dernière syllabe est relativement muette, et l'on peot u'eu point tenir compte dans la mesure lorsque la voyelle est précédée d'une liquide dont le sou se réunit à la syllabe suivante; voyez Salviati, Degli arrertimenti della lingua sopra il Deeamerone, t. 1, p. 212.

(3) Aussi, commo en angleis les monosvilabes ne sont point accentués. les leurs, de nouvelles voyelles plus longues que les premières s'introduisirent aussi dans les langues; des contractions ou des sons moins simples multiplièrent les consonnes, et, pour les articuler toutes, la voix fut obligée de prolonger l'émission des voyelles qui les groupaient autour d'elles. L'égalité de mesure de toutes les syllabes devint une pure fiction de l'esprit, que le jugement de l'oreille démentait à chaque instant (1).

poëtes suppriment d'une manière ou dine autre tous ceux qui ne sont pas rigourensement nécessaires au sens. Tantot ils les réunissent au mot précédent (is et a après many) ou suivant (th'eternal, l'accept), ou même à un autre monosyllabe termiué par une voyelle, sinsi que dans ee vers de Cowley:

Can be to a friend, to a son so bloody grow; tantôt ils ne les expriment même pas : Yourvoices, Lords, 'beseech you let her will. Othello, act. 1, sc. 3.

C'est probablement la même raison qui engageait ai sonvent les troubadours à supprimer la voyelle des pronoms me, mi, te, ti, se, si, nos, cos, et à les rèu-nir su verbe suivant lorsqu'il commencait par une voyelle; maia nons sommes loin d'y voir une règle anssi imsriante et anssi générale que l'a préportante et ansu generale que des Sa-tendu M. Raynouard ; Journal des Satouts, 1831, p. 548. Quand l'élision n'avait paa lieu, cette requion était inaignifiante, à moins d'un changement dans l'accentnation, dont rieu n'antorise à préjuger l'existence ni les conséquences; et l'incorrection des textes, ainsi que notre ignorance de l'aucienne prenonciation , laissent même en doute si la voyelle du pronom était élidée toutes les fois que son coneours avec une autre rendait l'élision possible. Quelques unes de ces contractions avaient lieu aussi en vieux français :

Prierent l'en que 's meint od sei ; (Légende de saint Brandan, ap. Fr. Michel, Rapports, p. 183.)

et en frison, eomme dans les premiers vers d'une des Pastorales de Gysber Ispicx; Da wier ick yn myn schik, je Feynten!'k wierso ryck; 'K tocht, ynne wyde wrâd iz nimmen mij allyck, etc.

D'alleurs, il y a dans presque toutes les langues des mots termines par une conlangues des mots termines par une consativi d'une vegur ils ae sout point 
sativi d'une vegur ils ae sout point 
sativi d'une vegur il la conservation 
noncer sans faire eptendre le son d'un 
son le rice par le control 
son le motte proprie de la d'onne 
son l'incomphales dans les d'onne 
son sont innorphales dans les d'onne 
sont innorphales dans les d'onne 
sont innorphales dans les d'onne 
son sont innorphales dans les d'onne 
sont innorphales d'un 
sont les d'onne 
sont l'anner 
sont 
sont l'anner 
sont l'anner 
sont l'anner 
sont l'anner 
sont 
sont l'anner 
sont 
sont l'anner 
sont 
sont l'anner 
sont 
sont 
sont l'anner 
sont 
sont 
sont l'anner 
sont 
son

N'est point le prix tardif d'une lente vieil-

On entend 'distinctement quatorze syllabes: si le rhythme n'est pas entièrement brisé, éest que tardif est à l'hémistiche, où la pause faisait autrefois tolèrer un E muet. (1) Plusieurs lettres ponvaient aussi

être également voyelles ou consonnes, et les poètes changesieut arbitrairement leur nature : Tenvia nec lanae per coelum vollera ferri.

Georgica , l. I, v. 397
Fluvjorum rex Eridanus, camposque per omnis.
Georgica , l. I, v. 482.

Cette licence avait licu aussi daus les anciens poëtes italiens pour les mots finissant par un I entre deux voyelles : Nello stato primajo non si rinselva.

Dante, Purgatorio, ch. XIV, v. 66.
Si nous distinguons siement ces changements dans les poésies dont le rhythme
nons est parfaitement connu, nous en
sommes reduits à les deviner dans les
autres, et la rerafication n'y résulte plus
de la nature des pensées et de la lorme de leur expression, mais d'une pro-

sur la formation de la langue et ne la divisierent point en deux branches, animées chacune d'un esprit particulier. La langue eût-elle été fixée avant l'introduction de la versification métrique (1), deux dialectes qui ne différaient que par la prononciation n'auraient pu subsister concurremment pendant des siècles sans s'attirer l'un l'autre et se fondre en un seul. Des faits positifs prouvent d'ailleurs d'une manière incontestable que le langage usuel lui-même observait soigneusement les règles de la quantité; sans une longue habitude de la prosodie, le peuple ne se fit pas montré aussi sensible aux violations que s'en permettaient quelquefois les poêtes dramatiques (2), et les rhéteurs n'auraient pas recommandé avec tant d'insistance aux prosateurs d'éviter le rhythme poétique, si une prononciation différente ett empéché de le sentir (3).

La quantité est l'extension plus ou moins prolongée de la voix sur une syllabe; sa base ne peut être que dans l'élé-

(1) Ce fait, qei nons semble plus que probable, ne put se produire que par un changement dans la forme de la possic d'accentuele qu'elle était d'aberd, sic d'accentuele qu'elle était d'aberd, dant, maigré les axigences de la quatité, l'accent resta-t-il toujours semible dans les poèmes lyriques. C'est en ce sens que nous celendons ce passage de Gicèron: Quos quum canta spoliaveris, che che de la companya de la contra de de la companya de la companya de la contra de de la companya de la companya de la contra de de la companya de la companya de la contra de de la companya de la companya de la contra de de la companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la company

6.0%). Autores comicio negos its prezus, qui or vo fogo loquimur. Promonical non vo fogo loquimur. Promonical nueva recedust, quo visio perirei imizatura recedust, quo visio perirei imizatura recedust, quo visio perirei imizatura recedust, activativa recedusta del considera del considera del considera del considera del composito del com

(3) Denys d'Halicarnasse va même

jnsqo'à comparer une ligue de Démos thènes: τοῖς θεοῖς εὐχωμαι κᾶσι καὶ κάσαις avec ce vers:

κρασίοις έν ρυθμοίς καίδα μελφώμεθα.

La comparaison porte nécessairement ser la quantiée, posseur l'accountation ser la quantiée, posseur l'accountation avait que de la posseur l'accountation de la prose et celle de la poèse. Unispenseural précessaire de la poèse de la poès

ment du son, dans la nature de la vovelle. D'abord les syllabes étaient de simples modifications de la voix et se composaient toutes d'une consonne suivie d'une voyelle (1); si cet ordre eût été renversé, la consonne n'aurait été articulée qu'en sous-entendant une seconde voyelle, et le son serait devenu complexe (2). Les voyelles ne servaient qu'à la prononciation des consonnes (3); elles étaient nécessairement brèves, puisque, en appuyant sur leur son, on eût sans raison compliqué la syllabe (4). Lorsque les formes des mots furent moins simples et que deux voyelles se trouvèrent réunies dans la même syllabe, il fallut, pour les prononcer d'une seule émission de voix , prolonger la durée du son. La longue était ainsi réellement la réunion de deux brèves (5), et

(1) Peut-être fandrait-il faire nne exception pour la langue chinoise, qui n'est pas phonique, mais idéographi-que, et encore les syllahes commen-çant par N ou NG semblent avoir été nasales, et M. Abel Rémusat pensait (Fundsues, et M. Aber nemusan pensant (\* ama-grebe des Orients, t. III, p. 279 et suir,) que celles qui commençaient par PIB, T'H, K'H, T'SCH, DSCH, TSUS, étaient réellement dissyllabiques, et qu'il y arait un E sous-entende entre P, T, K, T, D et H, SCH, SDS. Une preuve de cette contraction se trouve dans les verbes d'ma (sonffler), et mna (penser), où la voyelle retranchée reparait dans quelques temps, dama, mana, vavez Lep-sus, Palitographie, p. 92. En hébreu et en chaldeen, an commencement et au milieu dea mots; en arabc, an milieu et à la fin, et en sanscrit à la fin, on exprimait cette contraction par des traits particuliers; la règle générale était en-cere que toutes les consonnes fussent suivies d'une veyelle.

(2) Nous ne parlons que des langues primitives; il en est qui, en vieillissant, ont changé si complètement, que leur prononciation repose sur des principes entièrement opposés: ainsi, par exem-ple, en islandais, toutes les consonnes se rattachent à la voyelle précèdente ; il m'i a d'exception que pour le Jet le V, qui sont toujours au commencement d'une syllahe, et pour le R final, qui devient une véritable voyelle et forme une syllahe à part.

(5) Dans presque toutes les anciennes langues orientales, on n'exprime que les consonnes et les veyelles qui sont toujours brèves; quand elles deviennent longues, ce sont de véritables consonnes qu'on exprime par un caractère particulier, et qu'on articule au moyen d'une voyello sous-entendue.

(4) Dans quelques langues modernes, la regle est devenuc entièrement différente; en allemand, par exemple, ten-tes les voyelles qui no sont pas suivies d'une consouue dans la même syllabe sont longues; voyez Krüger, Grundriss der Metrik, p. 51. L'ancienne quanti-té était plus historique, et l'autre est plus philosophique; la veix appuie réel-lement davantage sur nue voyelle indéendante que sur celle qui sert d'auxi-

liaire à nne consonne.
(5) Aussi heancenp de langues répè-(3) Anssi beancenp de langues repe-tent-clles la vyolle pour indiquer qu'ello est longue. C'est la cause du double A danois et hollandais, du double E alle-mand et anglais, et du double O an-glais et hollandais. Dans la vieille lan-gue latine, c'estait une règle generale: Usque ad Accium et nitra porrectas syllabas geminis vocalibus scripserunt (Quintilien, De inst. orat., l. 1, ch. 7); et il est difficile de ne pas voir un donble O dans l'ω des Grecs. Dans un mannscrit du 9° siécle, où se trouve l'Harmonie des évangiles de Heljand, la quantité des O longs est marquée par un U qui n'a aucune autre valeur phonique;

la règle qui lui attribuait une valeur double (1) ne faisait que reconnaître un fait (2). Quand, au contraire, une voyelle longue en précédait immédiatement une autre sans l'absorber dans une nouvelle contraction, la voix, pour ne pas prononcer la seconde avéc une aspiration désgréable (3), giis-

Schmeller, Glossarium saxonicum o poemate Heliand, p. IX, col. A. En français, la voyelle est aussi allongée par la syncope d'une voyelle suivante; on en marque même quelquefois la quan-tité par un accent circonflexe : piquro , dénument. Peut-être l'irlandais estil la seule langue où la prosodie reconnaisse des principes entièrement différents; les diphthongues y conser-vent la quantité de leur dernière voyelle. Elles n'étaient cependant pas toujours longues dans les idiomes qui avaient la prosodie la plus systèma-tique et la plus savante; on lit dans Priscianus, ap. Putsch, col. 554: Illi enim (Actoles) θουγατης dicunt pro 9υyaras, OU corripientes; et suivant Sylborg (ap. Deuvs d'Halicarnasse, t. 1, p. 784), les premiers Romains écrivaient suns avec un OU, souus. En sanscrit le 37 devient également bref au génitif pluriel des thémes en ri; Benfey, Allgo-meine Encyclopadie, II, part., t. XVII, p. 293.

 (t) Ergo Graecis esse septem seimas e vocalibus
 μ et Ω, quae bina pedibus submini-

## strant tempora; E et O breves vocari singularis temporis. Terentianus Maurus, v. 334.

Ce rapport n'en tiul pas moias pursenus hypothèsique; jes nociens n'avaient pas les moyens de mesure il durée seus vere la même ensettiude que des seus vere la même ensettiude que tité prosolique était la même noe se prononçaient recliement pas dans le même temps. On appuya il placement pas dans le même temps, on appuya il placement pas dans le même temps. On appuya il placement pas dans le même temps, on appuya il placement pas dans le même temps. On appuya il placement pas le même temps de la comparte de la c

p. 40, éd. de Meibom ; Denys d'Halicarnasse . Hept suvferent dvounter . p. 45 , ed. d'Hudson; le Scholiaste d'Hephaistion , p. 78 et 150 , éd. de Gaisford , et Marius Victorinus, Artis Grammat, 1. I, ap. Putsch, col. 2482. En arabe, cette différence était encore plus marquée ; et es sont bien plus longs que et ن , quoique leur son soit à u près de la même nature; voyes Freytag , Darstellung der arabischen Verskunst, p. 45. Les règles de la prosodie sanscrite étaient elles-mêmes hasees sur des conventions , puisqu'il y avait , suivant les grammairiens , des longnes qui equivalaient à trois brèves ; voyez Panini, l. viu, t. II, p. 82-102, et Eug. Burnouf, Commentaire sur le Façna, t. 1, p. 412, note.

(2) Il est surtout fort sensible dans la pracrit, où plusieurs espèces de rhythmes, entre autres l'argue et le caitafiga, admettaient indifférentment à quelques pieds une longue ou deux herèes. Peutètre est-ce aussi la canse de l'admission du tribraque dans le mêtre trochaïque, et du noun de chorée, qu'on lui domanit

sait légèrement sur la première et lui rendait son ancienne quantité (1).

Les consonnes n'étaient pas non plus sans action sur la durée de la prononciation (2). Quelques unes surmontaient, par une explosion soudaine, la résistance qu'opposaient à la sortie de l'air les organes extérieurs de la voix (3); les autres, au contraire, se produisaient par un effort continu et prolongeaient leur son (4). Cette influence augmentait encore quand la consonne n'était pas initiale: il fallait, pour l'articuler, allonger réellement la voyelle dont elle dépendait et en modifier leson naturel. A cette raison essentielle, qui tient à la prononciation elle-mème, l'histoire des langues en ajoute une autre: c'est que la syllabe, ainsi qu'on vient de le voir, se terminait originairement par une voyelle, et ne prit de consonne à la fin que par une contaction dont la prononciation dut garder le souvenir (3).

Cette dernière raison voulait aussi que toutes les syllabes commençant par deux consonnes fussent longues, mais le son réel neutralisa les consèquences de l'étymologie (6);

(1) Μισγαι, γεραιος, πατρουος, φελαθηναιος, etc.; τογεz Gaisford, ad Hephaistion, Notae, p. 216: Seidler, De verstbus dochmicals, p. 32, 101; etc. (2) Voyez Probus, Grammaticarum

(2) Voye: Flouis, communication of the col. 1106; Beda, De metris, col. 2362, etc.
(3) Ou distingue des consonnes explosivos au son faible: B, D, G, et su son

dur: P, T, K.

(4) Les consonnes continues sont nasales (M. N), dentales (S. Z. CH), labiales (F. V, W), linguales (R. L), palatales (I français) ou gutturales (H, et plusieurs lettres orientales qui manquent aux alphabets ouropéens, 7, 7, 2, Z. S).

(5) Cette règle ne s'est pas micux conservee que les autres; nous ne connaissons que l'arabe et ses derivés où la consonne finale ou quiescente allonge constamment les voyelles précédentes. En sanscrit, e'lles deviennent longues derant l'anuvarar et le visarga, comme ai la consone itali exprinie; mai elperuret conserve l'eur quantité primitire devant le II, le II, le II, le III,
suit pour le Bhattiliare I,
suit Jo, d'apris le Gorden Bhattiliare I,
suit l'en de l'entre l'ette curant die est suicontraire it surpéle finale qui cita long
ge y devient brêve curant die est suimetry aux ii ii n'y a pas, à proprenant
parier, de quantité : la procodie y deput
ectaleurement de l'excest.

(6) En grec cependant, le rho initial (RII) allongeait ordinairement la royelle suivante; royez Gaisford, ad Hephaistion, Notac, p. 213, et Monk, ad Euripides, Hippolyiux, v. 461; mais cette règle était loin d'être sans exception:

τον μεν έγων ένθεν ρυσκικήν , ναι άνηγα-

Iliadis 1. XV, v. 29.

pendant la pause qui marquait la fin du mot précédent, on reprenait haleine et l'on réunissait assez de force pour vaincre instantanément la résistance que les deux consonnes opposaient à la sortie de la voix (1). Dans l'intérieur des mots, les exigences de l'orthographe furent mieux respectées; soit qu'affaiblis par un effort antérieur, les organes vocaux fussent obligés de faire sentir la contraction en séparant les consonnes par une sorte d'e muet (2), soit que les difficultés de la prononciation contraignissent de prolonger le son de la voyelle jusqu'à ce que la voix en s'abaissant eût recouvré ses forces, toute voyelle suivie de deux consonnes écrites isolément ou réunies dans un seul caractère(3) était longue (4). Cependant, quand la première était une muette et la seconde une liquide, elles s'unissaient si étroitement, que leur double articulation n'exigeait pas plus d'efforts que n'en eût demandé la prononciation d'une seule (5), et la vovelle qui les précédait pouvait conserver sa quantité (6). Lorsque les voyelles étaient suivies d'une consonne redoublée, elles restaient aussi quelquefois brèves en latin (7);

(1) Profugus, stylnm, etc.

(2) letus , sceptione.
(5) Le J eonsonne avait la même propriété; probablement, comme le jod hébreu et le ji arabe, il était à la fois voyelle et consonne, et une contraction allongeait la voyelle précédente.

(4) Pour allonger nne syllabe, les poëtes grees y ajontaient quelquefois une consonne; on trouve dans les Homérides besureauxs, et Pindare a écrit ολουμνός dans la troisième olympienne. Dans le manuscrit de Heljand que nons citions tout à l'heure, toutes les voyelles longues sont suivies de deux consonnes.

(5) Les liquides sont réellement, comme on les appelle, des demi-voyelles (se-mi-vocales); et, ainsi que nous l'avons déjà dit, elles penvent, dans quelques langues, devenir de véritables voyelles. (6) Cette règle était loin d'être géné-

rale (voyez Spitzuer, Anwrisung zur griechischen Prosodie, p. 9, par. 5; Mathai, Grammatica grasca, p. 77 et 78;

Porson ad Euripides, Hecuba, v. 298; ete.); Böckh a même pensé qu'à des épognes différentes, ces syllabes avaient reellement changé de quantité (De metris Pindari , p. 93); mais les exceptions ont toujours été si nombreuses, que nous penserions plutot qu'elles étaient donteuses comme en latin, où l'on ne eraignait pas de leur donner dans le même vers deux quautités différentes :

Est primo similis volticri, mox vera volticris. Ovide, Melamorphoseon I, XIII. v. 607.

(7) On en trouve plusieurs exemples (1) On an trouve plasieure exemples dans Plaule: expapillate (Mites gloriosus, act. IV, sc. vv, v. 44), pösset (Ibidem, sc. v, v. 8), ecqua (Ibidem, v. 16), occusum (Menacchmi, act. II, sc. uv, v. 82), pēllis sum (Captieri, act. I, sc. uv, v. 52), simillimae [Asimaria, act. I, sc. uv, v. 82), āfinis (Trinummus, act. I, sc. uv, v. 83), āfinis (Trinummus, act. I, sc. uv, v. 83), āfinis (Trinummus, act. I, sc. uv, v. 83), āfinis (Trinummus, act. I, sc. uv, v. 84), āfinis (Trinummus, act. I) Il, sc. iv, v. 20); voyez Becker , De comicis Romanorum fabulis, p. 44, et Wase, Senarius, p. 18-20 et 24.

la voix y glissait rapidement pour appuyer sur la consonne et marquer son double son; mais la prosodie grecque ne connaissait point cette irrégularité (1), et peut-être doit-on plutôt l'expliquer par un changement d'orthographe (2) que par une véritable exception (3). La prononciation des autres syllabes n'est point mesurée par des principes invariables; celles qui se ressemblent le plus ont souvent une quantité différente; probablement mème il n'est pas une langue (4) où des anomalies basées sur des conventions ou des hasards ne violentent les tendances des organes de la voix. Cependant la quantité, même factice, n'est point seulement l'œuvre du caprice; elle se rattache, sinon à des raisons qui tiennent à la nature des sons, au moins à des faits que la tradition avait généralies (5). Chaque vers forme un ensemble systématique dont

(1) Les poëtes épiques doublaient même quelquefois les consonnes pour albager les voyelles; δχάλος, Hiadis b.L.v.1, et Ibid., v.7, λχάλως; νικεστου, Βίδα, l. VI, v. 525 et v. 532, δνει-2νεμι τουν ansi quelquefois en latin répperit, rélliquies, etc.

(2) Ce qui nous autorise à le croire, c'est que Festus, s. v° Solitauaida, nous apprend que les consonues ne se dooblaient pas dans la vieille orthographe romaine.

(3) II est vai ceptudant que, pour spupyer sur les connomes find de faire seuir leur double sou, il faut nécessirement gliese sur la voyelle. Aint nécessirement gliese sur la voyelle. Aint nécessirement gliese sur la voyelle. Aint nécessirement gliese sur le français suit généralement la métur régle: patte, romo priete, courronne, etc. imais ou y trouve moure des voyelles brêves devant une propriet courronne, etc. imais ou prouve moure des voyelles brêves devant dues prosederant deux s'entre de la prosonité des la paragues qu'il euro si errir de particular de la prosonité des la paragues qu'il euro si errir de particular de la prosonité des la paragues qu'il euro si errir de particular de la prosonité des la prosonité de la

(4) Si la quantité n'avait naturellement frappé l'orcille, les spectateurs n'auraient pas su quaud les trochées et les iambes étaient remplacés par des acepte, des anyseises on des trimengene, et la rispine des eres récitionques, et la rispine des eres récitions au récit plus été seuit. Car on ne peutième récit plus été seuit. Car on ne peutième dissimulaitles sylthèse de trop ; ces couractions et de sur été autre l'requeste à la phrase, et les «xpositions, les reptitions et les explexions, met peutième de l'entre présentains montres de la darté. Il et de l'autre de ce l'infort quodan ret a homejus quai arcana que quadre de l'autre de confirmare; Priviainus , De méris Ilerentif, au commencement.

rentii, su commencement.

(5) Les laugues orientales elles-mèmes, dont toutes les voyelles sont copredant naturelloment longues ou brèpeudant naturelloment longues ou brèdont la quantité varie suivant les dirconstances ou les nécessiés du rhythme.
Tels sont par exemple en arabe le pronom affine 8, la déraitée systlabe du
prouom de la première personne au siguiler, la sylabbe 2 dans trois pronoms,

gulier, la syllabe de dans trois pronoms, et les personues des verbes terminés, par la désinence es; pent-être même cette licence s'appliquait-ello à presque toutes les syllabes; voyez Freytag, les syllabes sont liées par le rhythme comme celles d'un même mot le sont par l'idée. Les règles prosodiques devaient donc influer aussi sur la quantité quand les lettres dont le concours la déterminait se trouvaient dans deux mois différents. En grec, cette conséquence de l'union de toutes les parties du vers n'était restreinte par aucune exception; la finale longue devenait brève quand le mot suivant commençait par une seconde voyelle (1), et la brève s'allongeait lorsqu'elle précédait immédiatement une lettre double ou deux consonnes (2). La position n'était pas aussi rigoureusement observée en latin (3); la quantité y était

Darstellung des arabischen Verskunst, p. 53-62. En sanserit, la quantité prosodique semble aussi avoir été quelquefois arbitraire : Sermo vulgaris a prosodiae sanscritae certitudine vario modo recedit, syliabasque babet anticipes, quas lectori, ac praescrtim cautori, aut louge aut breviter pronuntiare licebat, prout alterutrum a metro et melodia poscebatur ; Lenz, Urvasia , p. 200, Il serait difficile d'expliquer par une autre raison pourquoi la majeure partie des pieds du sloka, sinon la totalité ( voyez de Chezy, Theorie du sloca, p. 22, note 3 ), admettait judifféremment des longues on des brèves, quoique la théo-rie resonnût aux premières une valeur rhythmique double de la valeur des se-condes. Quant aux langues moderues, elles ont bien plus de syllabes douteuses que le gree et le latin, mais la quantité n'y dépend point de la fantaisse du poë-te, elle est déterminée par le sens de la phrase ou par son harmonie; ainsi, par exemple, en allemand les douteuses deviennent longues entre des brèves (eile du Geschwinder), et brèves entre des longues ( Freund du siehst ).

gues (Freund du mens).
(1) A moins cependant que l'arsis ne lui rendit sa quantité :

υίες, ὁ μεν Κτεπτου, ὁ δ'ἀρ' Εὐρυτου Αντορεωνος. Madis l. II, v. 62t.

Ce vers montre à la fois la règle et l'exception; on en trouve aussi quelques exemples en latin (Georgica, l. 1, v. 284); mais nous en parlerons plus

longuement dans le chapitre où nous traiterons de l'histns,

tractions de Distant.

η μεν δε μαλα πολλας μαχας είσηλυθου ανδρων. Nous n'en connaissons cependant d'exem-

ple qu'à la seconde syllabe d'un dactyle : comme l'harmonie exigeait que la voix descendit graduellement iusqu'à la fin, la prononeiation devait l'allouger plus que la troisième; voilà pourquoi elle était si souvent accentuée. Virgile ne éset pas souvenu de ce principe lorsqu'il a dit, Aeneidae l. XI, v. 509: Soem si ousm accilis Actoum habbaissi mo

Ponité : spes sibi quisque etc.

Probablement il s'est eru sutorisé à s'en

écarter par la pause que le seus nécessite après ponéte.

(3) Les vieux po<sup>n</sup>tes supprimaient mê-

(3) Les vieux postes suppriminent même le S final quand ils voulaient rendre brèvenne voyelle que le concours de deux étrangère au génie de la langue, et, comme il arrive souvent dans les imitations, on l'avait exagérée; elle était devenue trop matérielle et trop inflexible pour qu'un concours accidentel en changeat complétement la nature. D'ailleurs. le rhythme n'y était point aussi marqué qu'en grec, puisqu'il résultait d'une prononciation factice ; la liaison des syllabes n'v avait ainsi ni le même caractère d'unité, ni la même influence, et le peuple était moins poëte, il tenait plus à la clarté du vers qu'à son expression rhythmique et marquait la fin des mots par une pause qui empêchait leur position d'exercer autant d'influence sur la quantité de la dernière syllabe. Les voyelles longues étaient plutôt élidées que rendues brèves (1), et l'on n'allongeait point les autres devant deux consonnes (2); mais, s'il était impossible de concilier l'exigence de la règle avec la réalité du son, au moins évitait-on de les mettre en opposition avec un soin qui s'est rarement démenti (3).

La poésie grecque était, à son origine, inséparable de la musique (4); elle s'encadrait dans des airs qui devenaient

consonnes eut allongée ; Quiutilien, l. IX, eh. 4, par. 38 : Tum lateralis dolor certissimus nuntitis

mortis.

Lucilius, ap. Max. Victorinus, col. 1963, éd. de Putsch. Cette apoeopo était eneoro assez fréquente dans Lucrèee, et l'on trouve dana Virgile impias Cyclops, quoique Ciceron appelat deja cette licence subrusticum; De oratore, eh. 48. Quant aux lettres donbles, les Latins ne cou-naissaient pas leur influence; Virgile a dit nemorosa Zacynthos, et Terentianus

Maurus , littora Xerces. (1) On eu trouve cependant quelques exemples:

Ter sunt consti Inponere Pelió Ossam. Georgica, l. 1, v. 981; etc. (2) Cette règle n'est point non plus

sans exception : Ferte citi flammas, date telä, scandite muros. Aeneidos I. X, v. 37.

Nous eiterons eneoro Silins, L. VII., v.

618; l. IX, v. 575; l. XVII, v. 547; Juvenal, sat. VII, v. 407; Stace, Thebaidos l. VI, v. 551.

(3) Il y a eependant des exceptions assez nombrenses dans Lucrèce ; nous en eonnaissons plusienrs dans Horace, deux dans Virgile, et une dans Catulle : Testis erit magnis virtutibus undă Scamandri. Epithalamium Pelei, v. 339.

(4) Trompés sans doute par le sens litteral d'ées; , quelques écrivains ont vouln excepter la poésie épiquo (Dessen Vortrag höchst wahrscheinlich kein Gesang war, Apel, Metrik, t. 1, p. 28i); e'eutété contrairo à la nature de la pocsie, et Platarque n'a point distingué lorsqu'il a dit , dans son Traité sur la musique : Of motourtes int, toutes mile expectiθeexy. Il est seulomont vrai que le chant de l'epopéo n'eut d'abord que peu de modulations, et qu'on ne l'accompa-gnait pas sur la cythare: Athènèe, Dei-pnosophistae, l. XIV, p. 653. de véritables lois (1), et déterminaient le rhythme de chaque espèce de poëme d'une manière invariable (2). Toutes les syllabes y avaient ainsi une valeur musicale qui se conformait aux tendances naturelles de la prononciation (3), et relevait moins encore de la versification que des habitudes et des convenances de l'oreille. Mais lorsque la quantité n'était fixée par aucune nécessité elle s'appropriait aux exigences du rhythme, et l'uniformité des vers homériques (4) le ur fit donner à chaque mot une cadence constante que la popularité (5) dont ils jouissaient ne permit presque jamais de modifier : la valeur musicale qu'une syllabe n'avait souvent due qu'au hasard devint une quantité prosodique inhérente à sa nature (6). Les modulations du chant exigeaient que la voix appuyât plus fortement sur quelques syllabes dont le choix , loin d'être arbitraire, était subordonné à l'accentuation des mots (7) : l'accent exerca donc nécessairement une grande influence sur la quantité (8) : leur liaison n'était

(1) Nonce. Voyez Aristote, Problemata, prob. XXVII, par. 19. (2) Plutarque, Hest μουσική, par.

(2) Pintarque , Itges powerse, per 58; Sindas, s. ve Nopoe, art. 2.
(3) Voilà pourquoi les voyelles consonnes et les diphthongues conservaient leur quantité; les rendre brêves et été les corrompre; les autres, au contraire, ont souvent eté modifies. La brêviété était réellement un défaut de quantité, postre de neutre prosodique. Aussi, la posorte de neutre prosodique. Aussi, la posorte de neutre prosodique. Aussi, la po-

sition des syllabes qui allongenit les brèves ne changeait-elle les longues qu'au thèsis, et encoro le latin aimait miers les élidet evetaine la quantié, qui g'était pas détermines par des règles possiviers. Dans l'ode et le ditbyrambe, la variété du rhythme empéchsit de la reconnaître ; quos (l'yricos) quam canta reconnaître; quos (l'yricos) quam canta di l'atte de l'archive l'order, be ordere, ch. 55. floracest alle jusqu'à die que les anciens poètes

lyriques numeris lege solutis ferri.

(5) On neput plns, sans blesser l'oreille, changer la prononciation à laquelle elle était habituée.

(6) Praetera iidem poetae (epici.), metri maximo commoditatem spectantes, alia quae communis nuss jam adsperosbotor, conservabant; alia ciaism nova introducebant. Ita sermo quidam exsitit proprius poetarum; poetae enim ommes erant epici; Hermanu, Opuscula, I. p. 475. Quum primis Graeciae poesis temporibus formaret sermonom, preves natura syllabas producti multas; Backh. De metris Pindori, p. 57. (7) Cette étroite lisison de l'accent

nicht hatenerich Prodert j. D. T.,

(T) Cette étraite liaison de l'accent
avec la quantité explique comment la verification grecque et laine changesit par la comment de l'accent par la comment de creation de la comment de la comment de la quantité et fair par le reprendre. On a nome prétendu que les accents nome particular de la comment de la comment

De poematum cantu, p. 90.
(8) Nous en citerons que ques exemples: l'accent circonflexe allongeait la pas musicale, elle tenait à leur principe (1). L'augmentation de la voix ne peut être produite que par un mouvement particulier de ses organes, et, quelle que soit sa rapidité, ce mouvement exige un certain temps et allonge la syllabe qui le nécessite. Tous les idiomes ne suivent point la même loi prosodique, et, quand de nouvelles idées forcèrent un peuple demprunter desmoté étrangers, illui failut enadopter aussi la quantité (2); aucun souvenir ne s'y serait rattaché si la prononciation n'en eût exactement reproduit le son. Quelquefois aussi la quantité fut une sorte de notation orthographique

royale aur baquelle il portai, er redait avre la syllab equi enività, quand mime la prisodie vonità qu'illi fit longue
men aolici; lorque l'accut venait
ha deplacer dans les fornes d'univene
ha deplacer dans les fornes d'univene
la comme alba; sorça, épés, épés, puis
has devons reconnaitre qu'ai lei et à
regile la quantite, il est for posiviene l'accut d'univene
regile la quantite, il est for posiviene l'accut d'univene
viene d'en ait êté que la conséquence.
Lapanité de quelques vers coniques
Jalian e peut assis s'expliquer que par
l'influence de l'accent;

Etid gratum fuisse advorsum te habeo gratiam. Andria, act. I, sc. 1, v. 15.

Ego Escludor ; ille recipitur, qua gralla?

Eunachas, et. 1, 5.c. 1, v. 79.
Cette influence de l'accent sur la quantiés riest pas contestable en allemand;
les finales longues terminées par une
voyelle deviennent brèves on doutenses
devant une voyelle, quand elles ne sont
crattent longues quand elles ne sont
te ratent longue quand elles ne sont,
sinsi que herbes, Thau, Schnee.
(1) L'accent nons semble aussi expli-

(1) L'accent nons semble aussi explique pour poir les Homérities unettaient quéque fois éax é au premier pied (Hiaque pour poir les la combination de la substitution de la substitution de l'adit footbold, ap. Sebende et Jahn, Archie für Philologie and Padagagie, 1853, t. II. p. 276. Il est capendant impossible d'accorder à Padagagie, 1853, t. II. p. 276. Il est capendant impossible d'accorder à Padagagie au l'accorder à l'accent mo influence déterminante sur la quantité, puisque, dans beaucoup de mois, on s'en était écarlé sans auconerais.

son philologique ni orthographique, comme dans iprotespo, ob, major son accontaction manapientitime était brêve. contaction principientitime était brêve. contaction principientitime de contaction de compte dans la declamation du vras : l'Itage de vra spondens de part seut duru prepag disubstrucce où partire concert lopen, to de vete viproparson è un contaction de la contaction de la contaction de la versa de la contaction de la contaction de la contaction de vers où toutes les syllabes accontnées sont brêves:

άλλά τε μιν καθύπερθεν έπιρρέει τοτ Ελαιον. Iliadis 1. 11, v. 784.

L'accentation prequeent plus d'action un la quantie au l'acquaint l'aim; souvent, pour s'y subordonner, les dérives Vécartalent de un proode l'avent percode l'avent l'avent percode l'avent l'avent les vochulaire en étée du Stace des Aldes), et l'accent changeait quédendies are le quantité : contat in oratione mutat accentum, ut districte, incedires ? Pracionus, De accent les des la contrat les contacts de l'avent l'ave

quantité; l'acent portait sur nue brève. (2) Beaucon de mots emprantés au grec ont conservé en latin, contradictoirement à tottes les règles, la quantité de leur paradigme; tels sont, par exemple, der, Améra , L'Bomédontéus , l'aöus, Thoffa la muse. Les Grecs avaient des voyelles untrellement longues, une forte accentuation, et des iots sonstrius, qui empéchaient quelquéolis les voyelles qui empéchaient quelquéolis les voyelles qui distinguait des homonymes (1), ou un moyen de donner plus de clarté à la phrase. Dans les langues synthétiques, le sens en est presque toujours déterminé par les flexions des mots, et, quand elles n'avaient pas assez de syllabes pour frapper vivement l'oreille (2), les Grecs et les Latins allongeaient ordinairement la dernière(3). Plus souvent encore la quantité ne semble avoir eu de principe d'aucun genre; on ne peut l'expliquer que par les nécessités du rhythme (4), ou la commodité du poête (5).

Des causes aussi diverses aboutirent à tant d'anomalies, que des écrivains d'une érudition incontestée ne trouvaient plus à la prosodie d'autre raison qu'un usage (6), qui

de rendre brèves celles qui les précédaient immédiatement.

(1) Is (assis), et in (civil); pipulus (pepple); pitus (pepple); pitus (pepple); pitus (pepple); pitus (pepple); pitus (pepple); pitus de sisto, et telius de cis; cettal de cado, et citus de cis; cettal de cado, et réps; décir et déce. Qualquafin est peut de cis; peut de civil cetta fect de cado et réps; décir et déce. Qualquafin est peut le citus de plus positives ctaient violère. I'U de piut et de leu était était her De company de civil est peut de citus de civil est peut d

mmem non bonum, aprec distinguedur.
(2) Peut-être les exceptions sont-elles
trop nombreuses pour qu'on an puisse faire nne règlo positire; mais il est remarquable que les flexions des verbes, qui étaient communément longues en grec et
en latin, soient constamment brèves dans
l'allemand, qui est nne laugue analytique.

(3) Au moins ne connaissons-nona ancune autre raison qui puisse expliquer d'une manière satisfassante pour quoi , au lieu de rester Prèves, comune l'exigesit l'analogie, les fiuales devenaicent si sonvent longues; tels sont en latin l'à de l'ablati singulier de la première déclànaison; l'Oud datie de l'ablatif singuliers de la deaxième; l'IS des datifs et dabatifs plariels de la première et de la s'ablatif plariels de la première et de la

deuxième ; l'E de l'ablatif singulier de la

(å) Lorsqu'un mot commequit par trois herias, las poetas epique allonguiant souvent la première: Zépoyer, 1. XII.

"Objussale I.V.II., v. 140; Arcreto, I. X.II.

"Anient la même licence pour l'a. VII., et l'appear l'a. VII., et l'appear l'a. VII., et l'appear l'appear l'a. VII., et l'appear l'appear

el. II. v. 36), probablement pour eviter les clisions, car Asia ne se trouve dans les poètes qu'aux cas où la quantité des Bezions est longue. (6) Apres avoir appelé la quantité inveierata consuctudo, prasjudicate aucn'était pas même général (1), et n'influait pas toujours sur la prononciation (2). Vainement y chercherait-on quelque régularité systématique (3). Les plus évidentes analogies restaient inutiles (4), les règles les mieux établies

toritas, saint Augustin ajonte: Nihil alind assercus car baue corripi oporteat, nisi quod ii qui ante uos fuerunt et quorum libri extsut tractantarque a grammaticis, ea correpta, non producta nai fuerint la mustica 1.11.

rammatació, es trevergio, moi de la constanta de la constanta

puisque les Homérides out dit : εί δ'ύμεν δο'ε μυθος άφανδανει, άλλα δου-

λεσθε. Odyssene l. XVI , τ. 387.

Es latin, la quantité de plusierer most râtisi plus la meme dels la siéde d'Auguete; tels sont, per exemple, Acherun; rapérei; Aée, pel Lacrece faissil long, l. 11, v. 9, est brei dans Virgite, Acherland, and a service de la complexión de la Marras, v. 1637. Un exemple fort remarquable des changements que le tempa poprete dans la quantité se troute dan le mota anglais terminés en fon; avant le mota anglais terminés en fon; avant first sietche, les composition. Charcer finit, dans le prologue du Conterburialez:

Full swetely herde he confession, And pleasant was his absolution.

Maintenant elles ne formeut plus qu'une seule ayllabe, qui n'en est pas moius brève.

(2) Inclitus dicimus brevi prima littera, insunus producta; Ciceron, De Pratore, ch. 48. Maximus Victoriuus

généralise cette remarque, et nous apprend qu'és suivi de 5 ou F devrenit long et restait bref devaut toutes ke autres consonues. D'après Aulu Gelle, l. IV, cb. 17, sub, ob et con étiseut hrefs dans les mots composés, même lorsqu'ils y étaient suivis d'une consonne; et Donetus fait observer, dans sa note sur ce vers de l'érence:

Filium perduxerc nt una esset.

Andria, act. 1, sc. 1.
Si producta legatur esset, significat ci-

hum caperei, ŝite edered.

(3) Focis, véto; jatore, nölius, cogatius; fidus, perfidus; sépor, spiro,
semiôpilus; gépercer, géligés, hôtic,
(hoc die); pro est bref dans proceshe et
dans profusus, douteux dans procueser
et dans profusus, long dans prologus et
dans profusus, long dans prologus et
dans profusus, long dans prologus et
dans propole. Utel 17 finaux, qui estient
longs en latiu, devensient brefs quand en
y ajoutait un S, qui surait dà allouger
eucore leuriquantite; voyez le Scholisste
d'Héphaistion, p. 150, é.d. 6 esisford.

(4) Il est meme quelquefois fort difficile de reconuaître la quantité d'une syllabe. L'um fiual des Latins, par exemple, ctait bref suivant Vossius (De arte grammalica, l. II, p. 286, et queique ls plupert des écrivains sur la proso-dic partageut cette opinion, toutes les probabilités nous semblent plutôt Indiquer le contraire. D'abord um était toujours loug lorsqu'il précédait une con-sonne, fut-clie une liquide; et l'on no peut l'expliquer per le concours du son de deux consonnes : le M n'en devait presque pas avoir, puisqu'il u'empêchait point l'elision, et que Quintilieu a dit, L. IX, cb. 1v, par. 39 : Etiamsi scribitur, tamen param exprimitur, ut multum illo et quantumerat; adeo ut paeue cujusdam novae litterae sonum reddat. Le M final iudiquait seulement que les voyelles précedentes étaient nasalisées, et que par consequent leur son était prolongé. Un vers de Lucilius, ap. Nonius, s. vo GLADIUS : Haerebat misero gladium in pectore totum. le fait long ; mais, comme la césure allonétaient violées sans prétexte (1), et les mêmes mots changeaient de quantité suivant les caprices du poête (2). Lors-

geait quelquefois nne brève, son autorité pourrait être revoquée en doute. A la vérité, daus quelques vers cette finale est brève (Ennius, ap. Priscianus, l. 1, ch. vii, col. 556, éd. de Pulsch; Luci-lius, ap. Persc, p. 175, éd. des Deux-Ponts; Plaute, Capties, act. II, sc. v, v. 7; Miles gloriosus, act. I, se. 1, v. 68; Lucrèce , l. 11 , v. 465 , et l. 111 , v. 1095; Horace, Sermones, I. II, sat, II. v. 28, etc. ); mais ils sont loin d'antoriser les consequences qu'on en a vonlu tirer; um y précède tonjours nne voyelle, et, par une imitation d'une règle de la versification greeque, dont on counsit quel ques autres applications en latin, au lieu de l'élider, on l'a rendu bref. Cetteljcenee qui permet de supprimer l'élision n'avait jamais lien que pour une longue, à moins qu'une pause grammaticale ne sé-parât les deux voyelles, et dans les exem-ad Terentianus, p. 388 et suiv. L'aspiration des langues du Nord en rendit les exemples bien plus frèquents pendant le moyen age); mais il n'y fnt jamais regardé comme nne véritable lettre; l'um final devait donc conserver sa quantité naturelle lorsqu'il précédait un mot commençant par un H, et il était long, meme lorsqu'il ne se trouvait point à l'arsis, entre autres dans le Waltharius, v. 35. A ces raisons on ne peut opposer que l'opinion de quelques anciens grammairiens qui comprenaient fort mal la metrique ( voyez Hermaun, Elementa doetrinae metricae, p. VI-XI), et écrivaient dans nn temps où la prononeiation des dernières syllabes tendait de plus en plns à s'affaiblir. A la vérité, la seconde syllabe de circum est brève dans les composéa; mais nous ne pensons pas qu'on pnisse y tronver un argument sérienx : um, n'étant qu'une voyelle nasalisée, devait être bref lorsqu'il en précédait immédiatement nne autre; et plusieurs vers des aucieus comiques où le M final reste bref devant un autre M ( Mereator, act. II , sc. III , v. 46; Baechides , act. III, sc. vi, v. 41; Andria, act. II, se. 1, v. 2; act. IV, se. 1, v. 17) ne sont pas plus significatifs, puisque, ainsi que

nous l'avons dit, la voyelle devenait doutense devant une consonue redoublée; fâmearii (dulutaria, act. III, sc. v, v. 56), immortales (Poenutus, act. I, sc. u, v. 54), etc. (1) Les poëtes, qui devaient copendant

(1) Les poètes, qui devaient coperadant avoir l'oreille bien plus sensible anx principes de la prosodie, n'allongoaient même pas toujours les synérèes:

ἀλλα τουν ελευτε θυμον έλυ στητασοιν

Corinne ap. Héphaistion , p. 9. Virgile a fait également un trochée d'aurea ( Aencidos 1. VIII , v. 19 et 555); il n'a pas craint de dire : Ad fauces graveolentis Averni, et Lucrèce i fait un choriambe de semianimo, 1, VI. v. 1266. Nous citerons quelques autres exceptions : Teuver, Iliadis 1. XIII , v. 707; Acquertous, Odyssene l. IV, v. 83; Hlertprover, Hesiodes, Herculis sculum, v. 16 et 35; beeprocay, Iliadis I. II. v. 573; beodices, Ibid. , 1. IX , v. 73 ; Deau, 1. XV, v. 66 et XXII, v. 6; Couλεται, Ibidem, I. I, v. 67; dyειρωμεν, Ibid., v. 142; dριθμος (Callimaque, épigram. XXVI, v. 6); Procne (Metamorphoseon I. VI, v. 468), Atlantiades (1. VIII. v. 627); eyenus (Horace, l. IV, nº III. v. 20), flunt , diei , etc. Les Latins fajsaient aussi quelquefois ae bref et allongenient l'ablatif de la troisième déclinaison; voyez Wase, Senarius, sive de legibus et licentia veterum poetarum , p. 27 et 255. An reste, beaucoup de ces anomalles tiennent probablement à des changements dans la prononciation et dans l'orthographe, plutôt qu'à des licences poétiques; on sait, par exemple, que la quantité était fixée en Gréce avant l'adoption générale de l'écriture et que Simonides ou Épicharmes n'inventérent le H et le Ω qu'à une époque bien postérieure.

(2) Δεκετου, ζενστως, ἀνης, ὑδως, ἰσος, φθενεκ, etc.; la deuxième et la troisióme syllabe de Κρουκονος étaient tantól brêves, et tantól longues. En latin, la quantité était plus fixe; cependant les exemples de cet arbitraire sont encore bien frequentis: address (Prisciauns, ap. Putsch, col.700 et 785), address mèmeque la prosodie sembla fixée par un long usage, la plupart des causes qui l'avaient déterminée ne cessèrent pas d'agir; la césure et l'arsis continuèrent à allonger des brèves(1), et chaque genre de poésie s'écartasans scrupule des errements des autres (2). La poésie dramatique se rapprocha davantage de la prononciation populaire; les corruptions du langage usuel durent donc y exercer plus d'influence sur la pro-

(Aenoid. 1: VIII, v. 409), abbana (Ti-bulle, I. II, el. 5, v. 69), abbana (Dibulle, I. II, el. 5, v. 69), abbana (Dibulle, III, v. 414), abbana (Dibulle, III, v. 414), abcritus (Louetes, I. II, v. 506), accitius et concitus, dout la pointatione est originationent longes, abuntime est originationent longes, the continuous desirations of the continuous desiration (Dibulle, act. 1, v. 160), patientisma (Aenoi desirationentisma) (Transamous, act. III, sc. 11, v. 160); etc. (Transamous, act. III, sc. 10); v. 600); etc. (Transamous, act. III, sc. 11, v. 160); etc.

[I] Grew sie janese kopie wählste jeur ja parteil beimann etwo perspos vitering auf erg dezet soo deutsche met en er est dezet soo deutsche met en erste dezet soo deutsche met en erste dezet soo deutsche met deutsche met deutsche met deutsche met deutsche met deutsche deut

voyex Scidler, De versibus doehmiacis tragicorum, p. 77, et à l'appendice del'Ajax de Lobeck, p. 455); lorsqu'uue consonne ou la conjonctive que obligeait d'y errêter la voix:

Eurique Zephyrique tonat domus: omnia plenis. Georgica, l. I, v. 371. (voyez Weichert, Epistola critica de

Valerii Flacci Argonaulicis, p.75; Jahn,

ad Horace, Sat., l. H., sat. S. r. 4; Lorers, ad Ovide, Heroidam I. YI, r. 52; I. YIH, r. 55), ou que le mot suivant, commerçant la rue in fluide ou un S., so prononçait sans qui fui necessire d'élever la voix, comme pour une aspire, ou même nem enuelte: xara karaya, Hiadis I. YI, v. 64; b'Perr vejovres, I. YII, v. 425; etc.

(2) Verum est quod sii Markindas si tragicorlinemir versibus basmetris ad tragicorlinemir versibus basmetris ad tragicorlinemir versibus basmetris si da tragicorlinemir versibus si tragicorsi da tragicorsi da tragicorsi da tragicorsi da spoitaret, Amerimayarsonipio dana Spoitaret, Amerimayarten della si da tragicorten della si da tragicor
ten della si da tragico

Le slicence décores été xàsquatet xubiçov. Les licences des poètes scéniques allaient plus loin eucore; ils domnieut aux monovillabes, et même à toutes les particules indeclinables, la quautite qui leur était la plus commode: ¡ú gratum (Andría, act. 1, sc. 1, v. 15), prôpler (Hoidem, act. II, sc. v. v. v. S), &coludor (Eunuchus, act. II, sc. u. v. v. Ts), etc. sodie. Plus étroitement liée avec la musique, la poésie lyrique avait un rhythme plus indépendant que les autres des conventions antérieures, et ne craignait point d'apporter dans la quantité des innovations, qui finissaient quelquefois, sans doute, par devenir d'un usage général (1).

Au reste, quoique la prosodie ne fût point régulièrement déterminée par la forme des mots, son existence devint généralement indépendante de tout arbitraire (2), et une prononciation spéciale la faisait presque toujours reconatire (3). La versification dut donc chercher à se servir des modulations qui s'introduisaient dans le langage, et en faire la base de son rhythme. Mais tant que leurs différences ne furent que relatives, et produites seulement par le temps nécessaire à la prononciation, elles restèrent trop-diverses (4), trop mobiles (5), souvent même trop insensibles pour

(1) La quantité de beancoup de syllabes n'étant déterminée que par t'usage, ces innovations durent exercer quelque influence sur la prononciation habituelle, dont les poètes épiques finissaient par se rapprocher. Pent-ètre ne faut-il paschercher ailleurs l'explication des plus grandes différences entre la prosodie grecque des differences entre au posonie greco-et la prosodie latine : ainsi, par exemple, la muette suivie d'une liquide, qui allon-genit toujours la voyelle précédente dans les anciens vers grees, la faisait douteuse dans la poésie bucolique (voyez Walke-naer, ad Theocrites, idyl. I, v. 113) et dramatique (26) xere , Sophocles, Electra, v. 440; vurartes, Agamemno, v. 999; vavgow, Euripides , Bacchides , v. 72); et les poètes latins la faisaient sussi quelquefois brève, Les derniers poëtes épiques grecs enx-mêmes (Cointos de Smyrne, Oppianos de Cilicie, etc.) s'e-

cartaient sur ce point de la prosodie des Homérides. (2) Il y avait au moins un usage reçu et respecté qui ne changeait qu'avec la langue elle-même; les syllabes dont la quantité était douteuse ou arbitraire étaient trop pen nombrenses pour jeter dans le rhythme aucune perturbation sensible.

(3) La prononciation devait être bien

differente, pulsque, malgréla répugnance que les Latins varient pour le concours de sons semblables, les poètes les plus barmonieux ne craignaient pas de rapprocher des mots dont la desinence ne differait que par la quamité; aunsi Virgile dissait acternis regis impreris. B)

170

1900

章:

\$1

ì

1

1

(4) None savone par Denys d'Halicanas, et none pourriess le vérifier par experçe, dont la première syllade duit réglament brêve, ne se pronongient pasdans le même temps (none et driens pasdans le même temps (none et driens pasdans le même temps (none et driens pasdans d'Arivicides Comillians », P. 65, et la lagueur relative de syllades durant parties de la lagueur relative de syllades durant parties de la lagueur relative de syllades que de le lagueur relative de syllades que de la lagueur relative de syllades que de la lagueur relative de la quantité prodique d'illeria de la quantité predique d'illeria de la quantité relative de la lagueur relative de la quantité prodique d'illeria de la quantité predique d'illeria de la quantité prodique d'illeria d'illeria de la quantité prodique d'illeria d'illeria de la lagueur d'illeria de la lagueur de la lagueur d'illeria de la lagueur de la

(5) Les longnes qui se tronvaient an commencement du pied lorsque la voix

que l'oreille pût y rattacher aucune mélodie. Il fallut établir un rapport absolu entre les brèves et les longues, et le plus facile à saisir était celui du simple au double. L'harmonie prosodique était d'accord avec l'histoire des langues pour donner aux longues la valeur de deux brèves (1).

Sans doute les longues et les brèves se succédérent d'abord alternativement; mais, malgré la régularité de cette cadence et son caractère profondément marqué, si des pauses n'eussent séparé les différents rapports, bientôt le rhythme serait devenu confus, et l'unité du vers eût disparu dans la trop grande multiplicité de ses parties. Ces césures qui entrent nécessairement dans le mouvement et l'harmonie de la versification s'appellent mètres. Quoiqu'on ait souvent confondu les césures du rhythme (2) avec les coupures prosodiques (3), leurs caractères sont entièrement

s'élevait, semblaient nécessairement plus longues qu'à la fin, lorsque la voix baissait; quelquefois, ainsi que uous l'a-vons vu , cette élévation du ton avait la force d'allonger uno brève.

(1) Les grammairiens avaient enxmêmes reconnu ee rapport prosodique, puisque l'accent des polysyllabes grecs qui frappait une des trois dernières syllabes quand la finale était brève devait, lorsqu'elle était longue, tomber sur une des deux dernières

(2) Nous prenous iei le rhythme dans le sens que lui donnnient les Grecs; Aristote, De rhetorica, l. III, ch. viii; De poetica, ch. w; Aristeides Cointilianos, De musica, l. I, p. 49; Suidas, s. v° Ρυθμος, t. III, p. 269 : Διαφερει ρυθμος μετρου, τω τον μεν γενικωτερον είναι το δε μετρον νακοχείν είδος του ρυθμου, et Longinos dit dans ses Prolegomenes d'Hephaistion, par. 1: Μετρου δε πατηρ ρυθ-μος, και θεος ώπο ρυθμου γαρ έσχε την άρχην. Comme le rhythme a toujours exprime l'harmonie de la versification , son idée a changé quand elle s'est ap-puyée sur d'antres bases. Du temps de Duintilien , on le dissit déja du nombre Quintilien, on re unors and est numeri, des syllabes : Rinythmi, id est numeri, spatio temporum constant; metra etiam ordine : ideoque alterum esse quantita-

tis videtnr, alterum qualitatis, l. IX. ch. 4, par. 46, et Mallins Theodorus, le prend dans le même sens, De metris, pref. p. 5. Maximus Victorinus l'entend probablement de l'accent : Est verborum modulatio et compositio, non metrica ratione, sed numeri sanctione ad judicium aurium examinata ; ap. Putsch, col. 1955; et Beda, qui copie sa défin tion. De metrica arte, t. I, p. 57, ed. da tion. De merrica arie, t. 1, p. 01, cc. un 1565, ajoute: Ut sunt earmina vulga-rium poetarum. Plus tard, ou le prit dans le sens de rime; un passage d'A-tilius Fortunatianus, qui écrivait, au plus tard, dans le 6º sicele, puiaque Cassiodore, qui mournt plus que nona-génaire en 563, le cite dans son livre De septem artibus, autorisait dejà à lui donner cette acception : Inter metrum et rhythmum hoe interest, quod metrum eirea divisionem pedum versatur, rhyth-mus circa sonum ; ap.Putsch , eol. 2689.

(3) Nous citerons par exemple l'ancien rers lambique, qui se mesurait par di-podie. Il en est de même dans la poésie lyrique: ee que l'on appelle etrophe est un tont systematique, un vere daus la rigueur du mot; chaque ligne qui se repreduit invariablement dans chaque strophe et la mesure est réellement un

différents. Le pied réunit dans un ordre constant des syllabes qui ont chacune une quantité déterminée; au contraire , le mêtre ne s'inquiête ni de la nature des éléments qui le composent, ni de l'ordre dans lequel ils se suivent (1); mais il exige que la voix appuie invariablement sur la même syllabe (2), et que son rapport avec le reste du vers soit facile à saisir : le premier mesure le temps d'une manière absolue, et l'autre relativement au rhythme. Le pied est ainsi l'élément du mêtre, et, quoique dans la versification la plus simple il se confonde avec lui, il en faut quelquefois plusieurs pour constituer une partie intégrante du rhythme, et presque jamais la durée ne le marquerait d'une manière sensible si l'accent ne concordait pas avec elle.

Le plaisir purement musical que le rhythme occasionne. tient à la reproduction d'un rapport que l'on avait déjà percu : en le reconnaissant, l'intelligence se rappelle une perception antérieure, et ce souvenir lui donne la conscience de sa propre existence. Loin d'exiger que les causes de cette perception se reproduisent sans aucun changement, le sentiment de sa répétition devient plus vif lorsque l'intelligence agit davantage et retrouve le même rapport entre des sons différents : mais ils doivent être assez semblables pour que la difficulté de l'apprécier ne rende point le rhythme moins sensible : il faut à chacune des parties qui le constituent la même va-

(1) Le dacty le et le spondée, par exemple, sont d'une mesure égale, et se mettent indifféremment dans l'hexamètre, parce que deux brèves équivalent à une longue. (2) Plusienra écrivains ont cru que l'arsis tombait toujours aur la première syllabe longne du pied; ils ramenzient alors le vers ismbique au rhythme tro-chaïque, en faisant un anacrouse de la première syllabe, et en regardant le vers comme catalectique, Mais cette opinion, qui ne repose que sur une maoière tout arbitraire d'envisager la musique ancienne, est une erreur évidente, puisque, lorsque dans la poèsie drams-puisque, lorsque dans la poèsie drams-tique la dactyle était aubatitué à un et la chanson; la première est composée spondée, et le tribraque à un iambe, d'iambes, et la seconde de trochées.

l'accent portait anr la seconde syllabe : c'est confondre l'accentuation metraque avec la quaotité prosodique. D'ailleurs, les Homerides employaient quelquefois un tribraque au lieu d'un dactyle ( voyez Hermann, Elementa doctrinae metricae, p. 60), l'arsis portait alors nécessairement sur une brève; et Ariatote (Derhetorica, l. III, ch. vin, par. 4, éd. de Buble) dit positivement que le vers ismbique n'avait point le même rhythme que le vers trochaïque. Dans la versification russe, qui se base aussi sur nne sorte de quantité determinée par l'accent, il u'y a pas même d'autre différence entre l'ode leur prosodique. Une théorie rigoureuse voudrait donc que . dans la versification basée sur la quantité, les bréves et les longues se suivissent dans un ordre constant; qu'un vers ne fût composé que d'un même pied, répété un certain nombre de fois (1). Quoique, à proprement parler, la nature des pieds n'exerce aucune influence sur l'espèce du rhythme, leurs éléments concourent à l'harmonie du vers ; ils ont chacun un mouvement dont la répétition agit sur l'intelligence et modifie l'impression produite par leur ensemble (2). L'effet de la versification dépend ainsi de la reconnaissance des valeurs prosodiques et de la perception de leurs rapports, et la quantité elle-même resterait insensible si la cadence des pieds se confondait avec celle des mots, l'oreille serait trop préoccupée du rhythme habituel de la prononciation pour percevoir une harmonie quelconque étrangère à la prose (3).

Le pied le plus naturel est la réunion d'une brève avec une longue; leur rapport est trop simple pour ne pas être facilement saisi, et devient encore plus marqué lorsque la longue précède immédiatement la pause. Elle s'associe mieux avec la prononciation quand la voix baisse graduellement en prolongeant le son d'une syllabe que lorsqu'elle s'arrête tout à coup après l'émission d'une brève (4). D'ailleurs, le dernier son reste plus présent à la pensée; il paraît

toit plusienrs, n'avait presque auenn rhythme, et l'harmonie de la poésie lyrique ne devenait sensible que par son

secompagnement musical.
(2) C'estainsi que l'on donne un effet different au vers bexamètre en multipliant les spondées ou les dactyles, qui ont cependant la même mesure prosodique. L'imoant la meme mesure prosocique. L'im-pression prodnite par la répétion du mê-me pied n'est cependant pas assez mar qués pour que tous les écrivains qui ont traité de la inétrique s'accordent sur son espèce; ainsi Denys d'Halicarnasse a dit : Hase our from evoustor, cb. XVII, ed. de Reiske, que l'iambe oux éstre oux dyaves, que l'anapeste σεμνοτητα δ'έχει κολλην και ένθα det unvellog angelinut tott aparymants,

<sup>(1)</sup> Le vers dramatique, qui en admet- enflog, durreditog dort unguanus une flut ; le dactyle any Fire staves, ant sic xalles άρμονα; άξιολογωτατος, et Böckh, De metris Pindari, p. 200 : Dactylus euim gravis est, firmus, sedatus; anapaestus gravis et firmus, sed concitatus; tro-chaeus levis, mollis, remissus; iambus levis et concitatus, ideoque genarosior. Il est cependant certain que le dactyle convieut à l'expression de la joie, l'iambe aux sentiments belliqueux, et l'anapeste

<sup>(3)</sup> La dureté de ce vers d'Ennius : Romae maenia terruit impiger Hannibal

en serait une prenve suffisante. (4) Voyez Priestley, Lectures on criticiam , p. 298.

relativement plus long que les autres, dont le souvenir s'est déjà effacé (1), et, en prenant un caractère plus saillant, la différence entre les deux syllabes donne plus de vivacité à la cadence (2). Ces raisons musicales ne sont pas même les seules : lorsque l'air que contenaient les poumons vient à s'épuiser, la voix tend à devenir de plus en plus brève, jusqu'à ce qu'on en ait aspiré d'autre : le mouvement de la longue à la brève rentre ainsi dans les habitudes de la prononciation ordinaire (3), et le rhythme factice auquel il sert de base ne ressort pas d'une manière assez frappante (4): il s'associe trop intimement avec le rhythme naturel de la voix. Au contraire, le vers iambique tranche avec la cadence habituelle de la phrase, et le mouvement de la respiration qui élève naturellement le ton marque encore plus profondément les inflexions prosodiques de la voix (5). Son rhythme fut d'abord régulier et n'admettait que des jambes (6); mais,

 A moins qu'une différence très grande ne frappe l'imagination et ne produise un effet contraire, comme dans ce vers d'Ilorace :

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mns.

Ars poetica, v. 159.

(2) Voilà pourquoi, dans la musique modorne, le obita précède le leté de Lord kames avail fort hen remarque, sans impulse, successing a west, make double impression on the mind; and that makes sarte any impression. Element, of criticiens, t. II, p. 167. Le rhytic mindipies et de suisat plus englishe dera briefer in the constitution of the co

(3) Aussi presque tons les vers populaires, qui ne se préoccupent d'ancune idée d'art et ne sont qu'une mélodie instinctive, se rapprochent-ils du rilythme trochsique; les anciens vers tragiques grees, les vers saturmins, les vers politiques, les redondillas espa-

gnols, les vers des serfs de l'Esthonie (Petri, Nachrichten von den Esthen, t. II, p. 69), etc.

11. (a) Aristated li le contraire (De rèctore l'exc. 1, 1, ch. 1, pr. 3); mais, que l'arcia, 1, 1, ch. 1, pr. 3); mais, que l'arcia, 1, l'accentation de la première spilale du pied, du tradre moins sensible le rapport prosodigue entre la sensible le rapport prosodigue entre la sensible de l'apport production de l'arcia del l'arc

osseur.

(5) Voila ponrquoi les vers dont le rhythme a eté porfectionne par l'usago ont presque tous un mouvement iambique; l'accent frappe de préférence sur la dernière syllabe de chaque

(6) Il est presque toujours pur dans les poèsies d'Archiloques et de Simonides. Catulle en a composé dout la mesure est aussi rigonreuse.

Phaselus ille quem videtis, hospites, Alt fuisse navium celerrimus, etc. pour le dessiner davantage, on allongea les pauses qui suivaient le second et le quatrième pied; le vers se trouva scandé par dipodie (1), et sa composition en fut bientôt altérée. Comme la première syllabe de chaque dipodie était beaucoup plus accentuée que les autres, l'élévation de la voix en rendait la brièveté presque insensible; on put donc, sans altérer profondément le rhythme, la remplacer par une longine (2), et substituer un spondée à l'iambe de tous les pieds impairs (3). La quantité de la syllabe finale en affectait trop peu la prononciation réelle pour ne pas être assi indifférente (4); malgré l'élévation de la voix sur la première syllabe du pied, la pause dont la dernière était suivio la faisait toujours paraître plus longue (5)

Le calme et la dignité du spondée avaient fait de sa répé-

(4) Il est probable que les Romains surirent l'exemple des Grecs, puisque lour vers iambiques admettaleut toutes les licences qu'introduisit la mesare par fipolie; espendant ils appeliaient le tetrauler et rochaïque acatalectique octonarius, et le trimètre iambique acatalectique senarius.

(2) On ne se faisait aucun scrupule de dire :

nere yttes an Eusenge e Terrentre.

3) L'adoption de la meutre par dipole corrompii aiusi le rhythme di 
tes trochivique i pause qui soivait 
tous les piede paira allongani leur dertiere syllabe quand elle eiati brère; 
t, loraqu'elle eiati longue, elle n'en pariaisant pas monis brère, puisqu'elle 
etait entre une longue sur laquelle pertil frarise il a première syllabe d'une dipolie dont l'accout etait encore pius unatque. On pat a laint cemplacer le troebke

est cons. I en piede pairs par un spondie.

(A) Elle l'estat, ainci que nons l'avons
déja dis, p. 42, notes, dans toutes les
espèces de vere, même quand elle devait dire heère. Elmore, aurgen dibuspons
évris à relivera collade, derre diverbus
évris à relivera collade, derre diverbus
tout aurgent fengeteur aux mangent; Hephaistout, Expracéeure p. 26. Dans le vers
hexamètre, l'accentuation de la syllabe
préedente la flassist paraître plus brève, et la pause qui suivait le vers la
rendait réellement longue; elle se pou-

vait ainsi avoir de quantité marquée, Cette conséquence de la prononciation itait poossée si loin, que dans les vers aspuratières la dernière syllable de chaque espèce de rhythme étisit arbitraire, parce qu'élle était séparée par une pause du rhythm- snivant. On se permettait imme quelquefois, dans la versification lyrique, de retrancher la deruière q'ilable du demis et vers. Le parce percevair d'une munière désagréable; toyas Ocioitien. Li Xc. h.v. y. p. 7. 5. pon fointière. I. Xc. h.v. y. p. 7. 5.

Osintilien, I.X.ch. vr. par. 55.

(5) Les vere dramatiques des Latins avaient de bien plus graudes licences; sans doute, comme la promonciation naturelle s'y était mieux conservée que dans la posèse épuque el lyrique, l'aecent y exerçait plus d'influeoce; au moins et-il aouvent très difficile de les ramener à un rhythme uniquement basé sur la quantité, comme :

Atque égo me id fácere stúdeo; vôlo amári a

Asinaria, act. I, sc. 1, v. 59. Ceux-ci ont nn rhythme encore plus ob-

scur : Mordáces áliter diffúgiunt sollicitúdines. Fámuli sólent; adÍdae tétull némora pédem

et copendant des témoignages positifs ne nous permettent pas de douter que l'anditoire ne fût très sensible à l'hârmouie. tition le vers consacré aux dieux (1); non seulement c'était la forme ordinaire des oracles (2), mais on regardait un rhythme différent comme une preuve de supposition (3). La mesure prosodique du dactyle était la même; comme le spondée, il avait l'accent sur la premiére syllabe: on pouvait donc l'admettre dans le vers hexamètre sans en altérer l'harmonie, et la crainte de fatiguer l'oreille par une cadence monotone, trop trainante et trop dure, en fit un devoir (4); seulement le pied qui terminait le rhythme et frappait plus vivement la pensée conserva sa quantité primitive (5), et.

(1) Épartro de nost jumos pas el corocerco i, Pollos, Onomasticon 1, 1V, ch. x, 1, 1, p. 524, edito (10, 1) Plotitus, De métris, ap. Putern (col. 2023), et ct. On attribusi son intern (col. 2024), et ct. On attribusi son intern (col. 2024), v. p. (10), quoique généralement on en fit honneur a une prétiresce de belphes applies Phimonos J. Pausanias, 1. X. ch. vi; Plimins, Historia natur, 1. VII, ch. zv; Proclus, Chrestomathia, p. 6; Euripidis Scholjasta, Greete, v. 1024.

(2) Η Πυθες έν έξχμετρω λεγει ταθε; Hêrodotes, i. I, ch. 47.

(3) Voyez le Scholiaste d'Aristophanes, Nuber, v. 144. (4) On trouve cependant dans les Homèrides quelques vera entièrement composés de spoudées:

Too σ'έν Μεσσηνη ξυμελητην άλληλοιξν.
Odyssesej l. XXI, v. 15.
(5) Onelgyofole concordent liberty.

(5) Quelquefois cependant l'hexamètre finissait par un dactyle : λλλ, ω παντοια; φιλοτητος ώμειδομεναι

Xxptv.

Sophocles, Eferra, v. Est.
Voyez aussi le vres 150; et, Euripides,
Supplicez, v. 277 et 278; mais ceite
liencene nes trouve, en gree, que dans
les Choura et dans la posite dorique (on
papidal même or vers élépeirs, à causs
application de consideration de la consider

ταυτης δε. εί μεν άχαταλεχτον είη, δακτυλον έξει, ή δια την άδιοφορου, κρητικου. On trouve deux ou trois vers ibyciens dans Virgile:

Bia patriae cecidere manus; quin protinus omnia.

Aeneidos I. VI., v. 53.
Voyez aussi Georgica, I. II., v. 69. Mais, peui-elire comme sonvenir de leur ori-gine lyrique, le rhythme y eat moins libre que dans la forme ordinaire; presque tous les pieds y sont des dactyles, et ils en sont tous dans le vers que Victorinus (ap. Putsch, col. 1960) cite comme exemple;

Dickur in tenero mihi bucula pascere gramine. L'hexamètre se terminait aussi quelquefois par uu iambe :

Troute d'épretation, deux i don alolon deux.
Hiadie L. XII., v. 208.
Oute alor éportair allumines first fix.
Lucien, Tragodopodagra, v. 312.
Mais son nom de metopse indique suffi-

samment que cette licence était réprourée (voyez ci-des-ons, p. 45, note 4); prohablement le dernier piod était alors an pyrrbique, dont l'arsia allongenit la promière syllabe, relativement aux syllabes qui la précédaient et à celles qui la suivaient. Copendant le vers que Terentiamus Manrus cite comme modèle;

Livins ille vetus Graio coguomine snae se termine par un iambe. Il nous apprend que Livius Andronicus avait mis quelques vers de cette espèce dans sa tragedie d'ino; mais nous n'en conpour le faire ressortir davantage et rendre le mouvement du vers moins monotone, le cinquième fut communément un dactyle (1). Cet usage n'était cependant pas général ; quelquefois, surtout quand leur dernier mot avait quatre syllabes; les vers finissaient par deux spondées, et l'on en trouve dans les poëtes grecs qui en étaient exclusivement composés (2). Chez les Latins, le rhythme était nécessairement moins libre (3): la quantité, qui était étrangère à la langue, ne muvait v être aussi sensible ni imprimer le même mouvement à la cadence; on y suppléa par l'élévation de la voix sur la première syllabe de chaque pied, et, aux deux derniers. l'accent tonique renforçait encore l'arsis et se confondait avec lui (4). Sans doute le vers pentamètre corre-

naissons ancum antre exemple dans les poëtes latins, que ee vers de Laevius: Dirige odorisequos ad certa cubilla canes,

(1) Cette règle n'était pas tonjours observce, même par les Romains du siècle d'Anguste, puisque Virgile a dit :

Saxa per et scopulos et depressas convallis. Georgica , L. Ill , v. 276. Mais les exceptions sont fort peu nom-breuses, et se propossient un but d'har-monie imitative, excepté lorsque le vers finissait par un nom propre; plus tard

elles disparurent presque entièrement. (2) Il y en a aussi un dans Lucrèce :

An coelum nobis natura ultro corruptum. et trois dans Ennius, p. 197, 346 et 547, éd. de Merala. Les Homérides semblent sêtre permis bien d'autres sienblent sêtre permis bien d'autres licences; ils mettaient au premier pied un ismbe (*Hiadia* I. XI, v. 484, et I. XXIII, v. 2) et dans l'intérieur du vers des palimbacchius (Odysseas 1, I, v. 2), des crétiques ( litadie l. II. v. 2; 1. III, v. 464; cette licence avait lien aussi dans les vers dactyliques; Sophoeles . Philoctetes , v. 826; Trachiniae , v. 504), ou même des trochées; mais , ainsi que nous l'avous dejà dit, on aurait tort de regarder comme des irrégularites metriques ce qui tenait récliement à l'influence de l'arsis et des pauses rhythmi-ques sur la pronouciation, ou à des dif-

férences de prosodie et de dialecte. Les poëtes latins ne pouvaient jonir de la même liberté; le Scholiaste d'Héphaistion et Gifanius ont cru trouver des crétiques dans Lucrèce, I. I, v. 1070; I. II, v. 191 et 193; I. V, v. 603; mais les corrections de Lambin et de Lefèvre ont ramené le rhythme à la forme ordinaire; et les autres s'expliquent, comme dans ce vers de Virgile :

Et lengum, formose, valë, villë, inquit,

Bucolica, églog. III, v. 79, par le changement de quantité d'une longue anivie d'une voyelle, qu'à l'exemple des Grecs , les Romsins préféraient quelquefois à l'elision.

(3) La langue latine étant moins rapide que la grecque, le dactyle lui convensit plus que le spondée ; il faisait une espèce de contrepoids à la cadence hahi tuelle, et dessinsit bien mieux le rhythme. Quand la prosodie grecque devint moins sensible, le dactyle devint aussi olus ne cossaire au rhythme; Denvs d'Halicarnasse disait même en termes positifs qu'il était le plus grand ornement du vers héroïque : Τογε ηρωίκου μετρου ἀκο TOUTON XOTHERTHE ME INT TO HOAV: HE SE WINθετεως ενοματων, ch. xvii , éd. de Reiske. (4) En latin , où la versification s'é-

tait long-temps basée sur l'accent, et où la quantité était fort peu sensible, un chercha à donner plus de solidité au spondait d'abord à l'hexamètre qui le précédait presque toujours (1); ses trois premiers pieds rappelaient le rhythme précèdent (2), et les deux anapestes de la fin lui faisaient antithèse (3); mais cette manière de marquer la mesure cessa bientôt d'être en usage. En tombant sur une brève, l'arsis des deux derniers pieds en altérait la cadence et empêchait de sentir leur rapport avec l'harmonie du premier vers. D'ailleurs, l'hexamètre était bien plus populaire, et la césure qu'il avait après le second pied devint de plus en plus habituelle; l'oreille voulut la retrouver dans le pentamètre, et le divisa en hémistiches dont le dernier n'admettait que des dactyles (4). Quant à la poésie lyrique, il serait inutile de chercher ici la raison de ses formes; elles dépen-

rhythme en faisant concorder l'arsis des deux derniers pieds avec l'accent des mots. Ainsi, on ne pouvait tern iner un hexamètre, excepte pour des effets d'har-monie imitative, ni par un ionique a minori, précèdé d'un polysylabe, ni par un monosyllabe qui n'etait point élidé, lorsqu'il ne changeant point l'accent de place en devenant un euclitique, et qu'il n'était point précède d'un autre mono-syllabe sur lequel portait l'arsis. Souvent même la pause qui précédait les deux derniers pieds était assez marquee pour allonger la dernière syllabe du quatrième :

Qua rex tempestate, novo auctūs hymenaeo. Catulle. De coma Berenices, v. 11.

La forme du vers grec était hien plus va-riée ; une prosodie plus marquée dessinait mieux le rhythme, et beaucoup de mots étaient accentues sur la dernière syllabe, ce qui n'arrivait presque jamais en latin. Daus les vers spondaïques latius, la même raison rendait peu sensible I harmonie d'un vers terminé par un mot de trois syllabes , à moins qu'il ne fut précede d'un monosyllahe ou d'une élision, comme :

Regia fulgenti splendent auro atque argento:

mais cette règle n'était pas toujours observée; ainsi Catulle a pu dire, Ad Hortalum , v. 23 :

Atque illud pròno praéceps agitar decursu. (1) Son uom de pentametre nons empêche de croire qu'il ait été toujours scande comme le veulent les prosodies modernes; il devait se mesurer par cinq temps, et non par six. On ne peut le regarder comme hypermêtre, pnisque la dernière syllabe était nécessaire au rhythme, et qu'elle se détachait du pied précédent , qu'elle en commençait reellement uu autre; voyez le ch. X, nù nous proposerous une autre mauière de le mesurer.

(2) Nous avons eu déjà l'occasion de (a) Atoms avons en deja i occasion de remarquer plusieurs fois que les pieds qui marquaient reellement le rhythme étaient a la fin ; cela avait lieu dans tou-tes les espèces de vers, mais n'était unlle

part aussi sensible que dans les vers sce-

(3) Cette opposition entre les deux parties du vers rendait plus systématique celle des deux membres du distique, et nous avous montre daus le chapitre us qu'elle marquait le rhythme presque antaut que le parallèlisme. Un fait ne permet pas d'aillenrs d'en douter : c'est que le vers populaire grec et latin unissait deux systèmes entièrement differents; la première moitié était dans le mêtre iambique, et la seconde dans le

mêtre trochaique. (4) L'ancienue forme tomba dans une desuétude si complète, que les écrivaius qui nnt traité de la métrique la regar→ daient comme vicieuse : daient beaucoup moins des règles de la métrique que des fantaisies du musicien et des principes de son art. Un fait prouve d'une manière incontestable que ce n'était point la quantité qui en réglait le rhythme: c'est que le nombre des syllabes n'y varie Jamais, et qu'on ne peut substituer à d'autres des pieds d'une même valeur prosodique.

La versification métrique avait sans doute un rhythme fort marqué, et l'habitude avait dû rendre encore son harmonie plus frappante : mais puisque la quantité de toutes les syllabes n'était pas déterminée par le temps réel nécessaire à leur prononciation, lorsque les causes accidentelles qui l'avaient fixée ne furent plus présentes à la pensée, elle n'eut plus aucune autre raison que la tradition, ni aucune autre règle que l'usage. Pendant long-temps les luttes de la tribune firent une nécessité d'articuler nettement tous les mots et de leur conserver la prononciation que la tradition leur avait donnée; plus long-temps encore la popularité de quelques poëmes dont le rhythme donnait à chaque syllabe une quantité positive la préserva de toute altération. Mais quand la tribune fut devenue muette, quand une nouvelle religion eut renouvelé aussi le goût et les études littéraires. l'habitude de parler et d'entendre des langues différentes fit négliger peu à peu les règles de la prosodie (1); la cor-

Nam vitiosus erit sic pentameter generatus Inter nostros gentliis oberrat equos. Terentianus Maurus, v. 1787.

Le mode d'accentuation des Latins ajonta eaus de nouvelles difficaltés à la composition du pentamètre; il empécha de le termiter, comme con pouvait le faire en gree, par un trisyllabe, a moins d'une elision tonjours dure à la fin d'un vers, la promière syllabe du dernière dactyle n'eut pas c'et accentuée, ment sur la seconde, est reundi l'arsia presque insensible.

(1) Une raison plus générale et plus grave y concourut : l'accent oraloire des Anciens était plus marqué qu'il ne l'est aujourd'hui; sans une declama-

tion fortement modulle qui dominai le quantité, il fut été impossible de no faire nicedere par des masses requises en la considere par des masses requises en la considere par des masses requises en la considere positif que l'etaient les Romains, l'accent, qui était mond, derait donc étre bien plus sensible qu'i-donc étre de l'expression. La quantité disparut aimi necessairement de la laugeu vulgaire, et ses deruières traces de la laugeu vulgaire, et ses deruières traces qu'i et la laugeu qu'i-dissent tendent a doucer et a faffibler le sours, sinsi abouter et da faffibler le sours, sinsi alouter et da faffibler le sours, sinsi activité, et les norms des pupils que craition, et les norms des pupils que not rapports arec con cut requela plus

ruption devint si profonde, que les principes qui résultaient de la nature des sons n'étaient pas même respectés (1). La versification ne devait plus son harmonie qu'à une prononciation arbitraire, qu'aucune tradition ne pouvait transmettre, parce qu'elle n'avait plus rien de général; elle fut donc obligée de changer encore une fois de base (2).

usuels (Anglais, Écossais, Polonais depuis Heari III) ont pris une torminaison en ais, tandis quo les autres (Suédois, Danois, Hougrois) ont conservó l'aucienno on ois.

(1) Nous citerons comme prouve denx vers de Commodianns, un Africain qui vivait dans lo 5º siècle, ot dont los couvres ont été publière par Davies, à l'appendice do son édition de Minacius Felix : Tôt rêûm erimiaibles părricidăm quōque fliturum,

Ex suctoritate vestre constituers in altium.

La formo trochaïque do l'Itiade publico par Pinelli en 1540, plusieurs siècles aprés avoir été composée, commence par cus trois vers :

Την όργεν άσε, και λέγε, ώ Θεκ. μον Καλλιοκη του Πηλεισου έχελλευς.

La quantità de touton les ryflabre of mons l'avons marquée est fautire, sauf la secondor la troisième d'azvilnes, quantità per la secondor la troisième d'azvilnes, quantità de la constitue de la companie de la compan

(3) La corruption de la quantità ne 51; Lericon solcolographicon e, 18) (ur pas la solc caused relyshmos de var ap, Dissionande, Amedica graven, L. IV, to pas la solc caused relyshmos et al., desident graven, L. IV, des rindits qui commissionit fort bion services me defen graccisiat, app., p. 50% Lericonino prosolite, commo Commo de cl., divisies en doux heimstiches, par Jerusten, servenmed Medock, Pellon, une puuse agrès la huitime, et étambe l'estate la novelle messer, et que l'un cacquiè au premier pried de chapte hem-rénissit les vioux pointes, sinsi qu'on niche les vioux pointes, sinsi qu'on niche le consolite pried me de l'entre l'estate la novelle pried chapte de l'estate la novelle pried chapte de l'estate la novelle pried de chapte pried de chapte pried chapte de l'estate la novelle pried de chapte pried de ch

Simconum scriptis, les nomment deux-resos. Phryniches (dans deux passages de son ATTERMY EVORATION EXAMPLE) of Photins (suivant Du Cauge , vo POLITICUS). opposent solutions à sourtisos; Démosthènes (Contra Aristogiton , p. 776) ainsi quo Deuys d'Halicarnasse (Antiq. rom., 1. II, p. 125) lui donnent lo sens de xorvos, el Ciceron ( De Anibus, I. V ) l'explique par quasi civilis et popularis; ce qui est encore confirmé par l'ancienne définition do la comédio quo nons a conservée Diomedes : istures uv xut moleτιπων πραγματων άκτυθυνος περιοχή; το yes anssi Pianudes, ap. Bechmanu. Anec-dota gracea, t. II, p. 99, et Fabricius, Bibliotheca gracea, t. XI, p. 320. Peut-êtro les vors politiques enron-ils d'abord un sutre sens, puisque le Scholiaste d'Héphsistion dit , p. 179 : Holenπου δε έστι, το άνευ παθους η τροπου πεκοιη-μενον, οίου Ιλιπδος, 6. Α. v. 679 (680):

Ιπεους τε ξαυθας έχατον και πεντηχοντα ς mais malgré l'opinion do plusieurs savants critiques (Vossius, De poematum centu, p. 144; Forster, Essay on accent and quantity, p. 204, etc.), ils finirent certainement par signifier des vers accen-tués. Dans leur forme la plus ordinaire (Panla Lechner en a prétendu compter jusqu'à cont, ap. Βατραχομυομαχία με-ταγρασμένη εξ ρωμαΐαςν γλωσσαν ύπο Δηmatheon ton Zanon ton Zaxangon), ils avaient quinze syllahes ( Enstathios , p 11: Lexicon schedographieum, v. 19, ap. Boissonade, Aneedota gracea, t. IV, p. 366; Gyrardos, ap. Du Cange, Glossarium mediae graecitatis, app., p. 156; etc.), divisées en doux hémistiches, par uno psuse après la huitiémo, et étaiont accontués sur toutes les syllahes paires, excepté au premier pied de chaque hémistiche, où l'accout pouvait porter indifféremment sur la premiéro ot sur la secondo; voyoz Struve, Ueber den politischen Vers der Mittelgriechen, et Peter-

## CHAPITRE VII.

## DU RHYTHME BASÉ SUR LE BAPPORT DES LETTRES ET DES ACCENTS.

Le premier but de la versification était de lier ensemble . par des rapports sensibles, les différentes parties d'un poëme, et l'ordre mathématique introduit dans la mesure par la quantité l'atteignait complétement. La tenue régulière de la voix sur chaque syllabe et le retour constant des mêmes quantités prosodiques donnaient à la poésie comme une apparence extérieure et plastique qui convenait aux tendances sensuelles de la littérature classique : l'oreille n'était frappée d'aucun son qui dominât les autres, elle ne percevait que le rapport musical qui naissait de l'ensemble. Mais, lorsqu'au lieu de raconter des traditions populaires, la poésie exprima des sentiments individuels qui se développaient et se modifiaient successivement, il fallut donner au rhythme un principe plus intellectuel, qui concourût à l'expression et se conformât à toutes les exigences de l'imagination. On revint alors naturellement à l'accent, et l'on fit entrer la valeur de chaque syllabe dans le mécanisme du vers : à une quantité toute matérielle on substitua, pour ainsi dire, celle de la pensée (1).

Un rhythme qui s'associe à tous les sentiments et change

vers dont les six premières syllabes n'allitèrent point avec le ver, corresmenuques, ou a vestication ne resoluent in animereus point acce le ver. Corres-que du rapport des radicaux, la lision pondant, et il est impossible de croire était platoi intellectuelle, comme dans que des langues accentuées possent la poésic hébraïque, que purement phi-aroir autant de syllabes de suite saus lologique et vocale. On y trouve des

<sup>(1)</sup> Ainsi, même dans les langues germaniques, où la versification ne résultait

incessamment avec eux ne pouvait paraître aussi marqué que s'il restait impassible et se reproduisait dans un mouvement uniforme. Il était d'ailleurs plus régulier quand toutes les syllabes y concouraient, et plus sensible quand il résultait, non de la force des sons, mais de leur durée : ses éléments se subordonnaient alors plus complétement à son principe (1), et l'on saisissait mieux le rapport du tout avec ses parties : elles étaient également dans le temps. Pour que la versification accentuée conservât une cadence prononcée, il eût fallu qu'à défaut de leur ensemble chacune des syllabes qui lui servaient de base se distinguât aisément des autres, et le nouvel esprit qui animait la poésie tendait au contraire à rendre l'accent tonique moins saillant. Le poëte n'était plus un rhapsode indifférent, qui répétait comme un écho des récits auxquels il demeurait étranger; c'était un homme passionné dont les sentiments éclataient dans tous ses vers (2). Les mots ne s'y rangeaient point selon la construction grammaticale, ils suivaient l'ordre des idées, et la phrase serait souvent restée obscure si la voix n'eut appuyé sur celui qui déterminait le sens des autres. Un accent encore plus sensible marquait les expressions les plus pathétiques, et il n'avait rien d'arbitraire que l'on pût supprimer ou même affaiblir; c'était la conséquence nécessaire de l'émotion qui augmentait l'intensité des sons (3). Ces deux derniers accents étaient trop semblables au premier pour ne pas rendre presque insensible le rhythme qui ne se serait appuvé que sur lui, et dependant leur concours était impossible : l'intelligence eût été trop vivement préoccupée de leur signification réelle pour apprécier leur valeur rhythmique; la poésie n'aurait plus semblé que de la prose. La

<sup>(1)</sup> L'harmonie successive des sylla-

<sup>(2)</sup> Ce nouvean caractère se produisait même dans la poésie populaire, ainsi que noua le montrerons dans notre Histoire de la poésie scandinave.

<sup>(3)</sup> Peu importe que cette augmentation de son vienne du volume de l'air expiré, de la force de l'expiration, ou d'une contraction de la giotte qui en resde les vibrations plus sonores; le fait n'en est pas moise certain.

versification devait donc adopter quelque autre principe qui donnât plus de relief à l'accent philologique, et au rhythme plus de régularité et plus d'harmonie.

Les mots commencent naturellement par leur idée principale: les autres syllabes expriment des modifications accessoires ou ne se proposent qu'un but musical ; elles rendent le radical plus harmonieux, en y ajoutant une terminaison conforme aux exigences de l'oreille. La pause, qui suit tous les mots, permet à la voix de se reprendre et d'accentuer la première syllabe avec plus de force que lorsque l'air qu'avai ent aspiré les poumons s'épuise et que les organes vocaux sont déjà fatigues d'un effort antérieur. La prononciation s'unit donc au sentiment instinctif de la valeur du radical pour lui subordonner les autres syllabes. Mais l'effort de la voix ne porte pas également sur toutes ses lettres : la consonne initiale est plus fortement articulée que les autres, qui ne font qu'en modifier le son ou terminer celui de la voyelle sans l'affecter d'une manière essentielle (1). On peut ainsi. en établissant quelque rapport entre les premières lettres des radicaux, rendre plus sensible celui des accents : c'est ce qu'on nomme allitération (2).

Ce nouveau système de versification devait d'ailleurs s'offrir de lui-même à la pensée: car, ainsi que le prouve la langue des enfants (3), les organes de la voix répètent plus volontiers un premier effort qu'ils ne le modifient, et l'oreille sent avec plaisir une certaine concordance entre les sons qui la frappent davantage. Aussi , dans tous les idiomes,

et N, mais ils sont plutot le signe d'une modification passlo de la vovelle que de véritables consonnes.

<sup>(2)</sup> Quand, an lieu de reproduire la première lettre d'un mot, on le répè-tait tont entier, les Latins l'appelaient rente; voyez Aristote, De rhetorica, I.

<sup>(1)</sup> Peut-être faudrait-il excepter M III, ch. 9 Bürger a encore employé l'annomination dans ses ballades :

Den lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang... Es dröhnt' und drohnte dumpf heran. Das Lied von braven Mann.

<sup>(5)</sup> Dans tons les idiomes, les mots qu'ils prononcent les premiers se composent de deux syllabes unios ensemble par l'allitération, et presque tous leurs sobriquets sont allitérés.

beaucoup de proverbes sont-ils allitérés (1), et peut-être n'est-il pas une seule littérature où ne se trouvent des allitérations qu'on ne saurait attribuer exclusivement au hasard (2).

 A force de forger on devient forgeron. Cœur content soapire souvent.
 Tan presto se va el cordero como el carnero.
 Haceas miel, y comeros han muscas.

Voyez Freylag العرب; ete. On tronve aussi des traces évidentes d'allitération dans les aneiennes lois germaniques (Grimm, Deutsehe Rechts Alterthumer, p. 16-13, et Mone Ge-schiehte des Heidenthums im nördlichen Europa, t. II, p. 72, 113, etc.) et les formules d'abjuration en vieux aaxon (voyer Massmann, Die deutschen Abschworungs-Formein); on la recherchait même dans les correspondances familières (les lettres de saint Boniface et celle d'Aldhelm à Eahfrid , ap. Usher, Veterum epistolarum hibernicarum sylloge, p. 37) et les mémoires historiques (voyez l'Histoire du notaire anonyme du roi Bela [de 1060 à 1063 ou de 1151 à 1141 ], et plusieurs Vies des Saints imprime: s dans la collection des Boliandistes).

(2) Les rhèteurs grees la connaissaient déjà: Параудон è éstre дероми ворактию, è étapope yours raver y generales, De insentione, l. IV, p. 493, éd. de Porti, et il y a quelques vers allitéres dans les Homérides:

(Αὐταρ ὁ Εουν Ιερευτεν ἀναζ ἀνδρων Αγαμεμνών. Πατρε τε τω μεγα κεμα, «ελε[ τε, καντε τε δεμω)

dans Eschyle (Persac, v. 549-555, 556, 570, 701); et dans Theorite (ed. XV, v. 46; XXVI, v. 26). Les Romains l'avaient d'abode recherchée, aiusi que peut le conclure du témojapage peut l'interatio j'am vitesse est que majoribus plaemit; ad Virgile, Acneidos I. III, v. 185) et du grand nombre d'exemples qui se trouvent daus les anciems poetes :

Salmaeida Spolia Sine Sanguine et Sudoro. Ennius, ap. Festus, p. 137, éd. de Rome. O : Tite, Tute, Tati, Tibi Tanta, Tyrane, Tuisti Ennius, ap. Scriptorem ad Herennium I. IV, par. 18.

Desique quum Saavi Devinial membra 50-Somnus, et la Summa Corpus Jacet clus-Tim vigilare Tamen nobis et Membra Ma-Nostra videmur, et la Noctia Califoria Cernere Cessemus Solem Isaneque die-Conclusoque loco Coelum, Mare, himota Lucréce, I. IV, v. 625.

Voyez aussi Hickes, Linguarum septemtrionalium thesaurus, t. I, p. 195; Broukhusius, ad Tibuile, l. I, el. I, v; 3; Poutanus, Actius, t. 11, p. 104, ed. des Aldes, 1519; Ger. Vossius, Institutio oratoria, l. 1V, ch. 1, par. 2, 3, 4, et Nake, Rheinisches Museum, 3º année, p. 324. Quoique nous ne possédion aueun fragment de la poésie de pl sieurs peuplades septentrionales, l'es prit des langues gothiques autorise à eroire que la versification s'y basit partout sur l'allitération, et cette opi-nion seralt au besoin confirmée parcelle de J. Grimm : Ich Glaube dass die Alfiteration ursprünglich ihren Sitz in der ganzen Poesie des deutschen Sprachstammes gehaht bet; Ueber den altdeutsehen Meistergesang, p. 166; mais la poesie islandaise est la seule qui soit restée fidèle à son principe (et eucore la poésie populaire, le runhenda, y avail adopté la rime dès le 10° siècle; voyes notre Histoire de la poésie seandinate, prolégomènes, p. 63-72). Dans le Jung-te Gerécht, publié sous le nom de Muspilli , l'Evangelieen Harmonie de Ilcijand , le Hillibraht enti Hadhubraht, el une partie du Wessobrunner Gebet, i'alliteration est constamment observee, La rime la rempiace dejà dans le Krist d'Otfrid, qui remonte cependant au 9 siècie; mais la substitutiou n'y est pas encore complète (voyez l. I, ch. xviii, Cette versification n'était point musicale comme l'ancienne; elle était expressive et se basait sur le rapport des

v. 9) et son début indique clairement que la forme n'en était pas aussi populaire que celle de Heljaud; celui-ci commence son introduction par :

Then nuarun theh sia fiori te thiu, et Otfrid dit, l. I, ch. I, v. 31 :

Nn iz filu manno inthibit.

An reste, la preuve de la conzistence de la l'ime se trouve dans une Métorique rédigée par un mont de monanter de Saint-Call, an amout de monanter de Saint-Call, an amout de monanter de Saint-Call, an des manascrits qui la continment remante jusqu'à cette époque (vore) et des manascrits qui la continment remante jusqu'à cette époque (vore) et des manascrits qui la continment et de la labet qu'el propriet de la continment de la labet qu'el propriet de la labet qu'el principal de la labet qu'el propriet de la labet qu'el propriet

Sóse Suél Snéllemo pegágenet andermo, So utirdet Silemo firsniten Sciltriemo.

Ap. Wackernagel, Addeutsches Zenbede.
L'Introduction systematique de la rime
dans la versification scandinare no fit
point uon plus d'abord renoncer les skalda à l'alibitation (veyet entre autres
la Blyuldausan d'Egil), el l'on trouve égatement les deur principes dans une dismon anglaire écrite ous Édouard II i.
Todavij in Clayare l'Outre list of Care,
trodavij in Clayare l'Outre list of Care,
the Song of the cesolita des me Sylen Stre.
de Sitte Stotistion on 3 Song a Montaña

Ap. Alldenische Bilder, I. II, p. 465.
On ponrati même prenere le caractère
pen populaire de la rime le sanciens
pen populaire de la rime le sanciens
peu de la rime de la rime le sanciens
peu de la rime la rime la rime la rime
peu de la rime la rime la rime la rime la rime
peu de la rime la rime la rime la rime la rime
peu de la rime la rime la rime la rime la rime
peu de la rime la rime la rime la rime la rime
peu de la rime la rime la rime la rime la rime
peu de la rime la ri

ap. Mannesses, Sammlung con Minnesser, Sammlung con Minnesser, the Jp. 225. Col. J. Plus tard, on ne la reacontre pins que dans quedes vers de Guibe, des ballades de Burger et quelques initations de la literature sexanime y par le branche de la restaure sexanime y par le production de la literature de la colonime y partie de la colonime y partie de la colonime y partie de la colonime de la colonime y partie de la colonime y partie de la colonime y altre d

(colnaburch biet bi Alda tidon Agripa Alda noma; thu Firada us Frison thio Fire menothe, and us Swerade thi Swera panning; Setton tha Selya

Sundroge menota, etc.

Ap. Mone, Uebersicht der alt-niederländischen Volks-Literatur, p. 376).

el les texte actues, dont les plus ancien ne remontent qui 4322 (ils nut ét concervis dans la Keran fon Hunseppen dond), ont été publies de la manière la plus fautive dans le Ferhandetingen von Ad Genocidan pro excellent protection, l'Asseciente forma de la polsie ne s'est population control forma de la polsie ne s'est population plus explevitionales de la polsie ne s'est intentions rédictes d'allièrem de la la CAronque rimé danoise et dans plussieure billades populaires:

der ligger en Vold I Vesterhov, etc. Danske Fiser fra Middelalderen, t. I, p. 178. thorkar Sitter I sina Saite.

Ap. Johns, cab. VIII, 1889.
Voyez ausis passim, Ferbishe Goode, om Sigurd Fofnersbone og hons John Sanglo-axon, av ocuntaire, Fallisteation resta la base de la versification, sans y avoir tonjours cuu ne regularite fort marquée; il semble même que l'ou pouvait la remplacer par la rine finale, a monins truuve-l-on quelquefois des vers rimant truuve-l-on accune tree d'alliétra-tion:

Næs se flota swa rang , Ne se here swa strang .

frid Gotvrit) von Strazeburc et Rumslant: Chronique sazonne, anno 975. Ren Ram Rint Rebto Rato en Ruoche, etc. et elle est sonvent à peine sensible. Elle idées bien plutôt que sur celui des sons. L'intelligence devait sentir que le rapport des mots ne se bornait point à une res-

n'en fut pas moins le principe de la plus ancienne poésie anglaise, comme on le voit dans la traduction du Brut, par Layamon (vers 1180; elle y manque cependant quelquefois), le roman de Sir Tristrem, Vision of Pierce Plomman (vers 1562, par Robert Langlaud, qui serait le pseudonyme de John Malvern, si ce n'était le contraire ) , Poem on the deposition of King Richard II (1399), William and the Werwolf, etc. Mone a même dit (Reinardus Vulpes, p. 314) que ce ne fut qu'an 15º siècle que l'imitation de la poésie des trouvères remplaça l'alliteration par un autre principe. Pendant quelque temps, on l'employa concurremment avec la rime (dans le Pistill of swete Susanne de Huchown ou Hugh of the Palace, qui vivait à la fin du 14e siècle, et dans plusieurs autres petits poemes encore plus anciens; voyez llickes, Anglo-Sazonica grammatica, ch. xxiv. p. 222; Warton, t. I, p. 28; Alideutsche Blütter, t. II, p. 145, etc.), puis elle disparot graduellement, quoiqu'on la trouve encore , pendant le 16º siècle , dans un assez graud nombre de poésies populsires, comme le Scottish des poèsies populsires, comme le Scottish field par Leich de Baguleigh, et le Little John Nobody (ap. Percy, t. II, p. 424', qui ne remonte qu'à 1550. Le Scotch prophecies est même du 17º siècle, mais peutêtre est-ce une imitation de la versification écossaise, qui couserva plus lung-temps l'allitération; voyce The Iretis of the two marrist women and the wedo per Dunbar, qui vivait au milieu du 160 siècle, et le témoignage positif de Chaucer:

Büt trastelb wel, I am a soberne man; I cannot gente fru, rum ord bot my jester, And., 600 web; rime hold I bot lind bester, the present gene I militerating the present gene I militerating the present gene in the general gener

Fieler, 1. 1, p. 28, et le fragmet, public par Lhyd, "recherope" (#12), et capique per Davier, méco, p. 221, et capique per Davier, Celtie researche, p. 215), et Rhee (Rheems), qui en avait beneung plas varier, de termes patifils. Teteration (handle per soid), die et termes patifils. Teteration (handle per soid), die et termes patifils. Teteration (handle per soid), die et termes patifils. Teteration (handle per consensation) inter se concente exacte aut symphosis un beste concente exacte aut symphosis et al. (handle president distributions. p. 12. Inspire converse essatisticates, p. perieste de la pyte de Galles au moins un 12° siècle, et an 6°, sui raut les antiquaires de pays de Galles.

gorwyn Blaen Brwyn-Brigawg wŷdd , pan Dyner Dan obenydd meddwl Serchog Syberw vydd,

Tercet 32°, ap. Mycyrian Archaiology, L. I., p. 192. On en poussa même si loin la recherche, qu'en faisait allitèrer toutes les consonnes des deux hémistiches:

a CHuDynnau brwyn o CHeiD annerch 1 2 3 1 2 3 1 GLaerbhardh eGLurbherch, 12 3 4 5 12 3 4 5

Ap. Rbaesus, p. 167.

L'allier-auton devint si generale, que sous l'autri II de 1874. It 189 ou regardait comme gressière touie œuvre en proce et uves où elle ne se trouvnis par ; Giral-duc Cambrenis, Cambries descriptie, du Cambrenis, Cambries descriptie, 1900, et le comme de l'autri et l'autri

Genair Patric i Nemthur Asseadh adfet hi scElAibh, Macan se mbliadhan decc An tan do breth fo dhErAib.

Ap. O'Connor, Rerum hibernicarum scriptores, introd. p. 90.

Mais, daus nn poëme historique composé vers 1057, l'alliteration a déjà une régularité systématique:

ro ionnarb a Bilirethair Bras britus tar muir Niocht Namhnas semblance accidentelle de forme; une liaison veritable resultant de leur signification elle-même : la correspon-

ro ghabh briotus Aibain Aiu go roinu Fiaghnach Fothndain. Ap. Conybeare, Illustrations of an

saxon poetry, p. LX. Elle tombe sur les deux derniers mots de thaque vers, mais leur liaison n'est pas suffissute dans le premier; le BH qui est une lettre lègère, ne devrait pas allité-rer avec la dure B. Plus tard, on la multiplia sous toutes les formes, comme dans la poésie galfique, pour le senl plai-sir de vaincre les difficultés, et on l'adopta même, en prose. Non parvae est sped uos (Hibernos) in oratione elegantisaschema quod paromocon, id est as-simile dicitor : quoties multae dictiones, ab eadem litera incipientes, ex ordine collocantur; O'Flaherty, Ogyges, part. Ill, cb. 30, p. 242, ap. Warton, t. II, p. 14%. La poésie erse qui nous est parreaue est, au moins dans sa forme, trop recenta pour nous autoriser à rieu conclura des allitérations qui s'y trouvent. li est certain cependant que la versification y avait une forme particulière , puisque Adamanu, qui de 679 à 704 fut abbé d'un mouastère de l'île de Hy, paris d'un poëte autériaur, appelé Cronau, qui ex more suae artis cautica moduwho is more arms caused a poésie importación, qui à la verité, sauf le Buhez santez Nonn, ne nous parait pas firt ancienne, le rapport des lettres u'y arieu de systématique ; les vers y sont les prasque indifféremment par des rines piates ou croisées; mais la granda quantité de mots latius qui s'y trouvent trec des altérations semblables à celles que leur faisaient subir les troubadours el les trouvères ne permet pas de croireque l'aucienne versification bretonne yeat couservé tonte sa pureté. Les lan-J'au conserve tonte sa pureté. Les l'an-fles dérivées du latin en pouvant avoir l'accent sur la première syllabe des môs, l'allièration u'y aurait èté qu'an ju de mots puéril (voyez Rutebeuf, bit des Cordetiers, t. l. p. 181; Mira-dis de Theophile, t. ll. p. 96; Romans de la violette, v. 3471; Gandet de Coim-fl, Miracles de Théophile, au commen-tement MS R. n. 9741; Fondé de temeut, MS. B. R., uº 2740, Fouds de la Vallière, etc. ); aussi de sert-elle de base à aucuu poëme frauçais, quoique les

anciens écrivains qui ent traité de la verafficitée reconnaissent une rines anét, un me leutre tous les monts de chaque vers, Les afficiations de toute espèce sont appendant le 15° reconstre point quelquefois (dans plusieurs passage du Pagle de Protecte Latin, pendant le 15° espèce de partie pendant le 15°, dans le Nonze amorose de Fable Marretti, au milien du roce pendant le 15°, dec.]; mont net rece pendant le 15°, dec.]; mont net rece, comme escapile, que le commencement d'une spière du Lirch à Université terost, comme escapile, qui trait d'une le siécle : Paul de la com-

Ulisse o lasso, o dolce amore i moro, Se parci parci, qui armento hor monto, In seiva seivo à me piu caro coro. Niufa non fu à Circe chente conto; Se bella, ne Sibilla fassi, o fessi, Donne, o danne, che Febo ofiruto af-

Donne, o danue, che Febo offrauto affronta. Et altre oltre à costore chi disse odessi Di fama fume in ogni strada, et strida: Felice mi fe iuce in sasso e sessi.

Ambra, ombra eccelsa vienue ii guado gulda; Ai passo, i posso in ogni forma farmi, Pesce e qui pasce d'ogni grado et grida; etc.

dance des sons ne faisait qu'appeler l'attention sur l'harmonie des idées (1). La consonnance ne pouvait d'ailleurs être parfaite. Dans les langues analytiques, où les mots sont liés ensemble par des particules sans valeur intrinsèque pour l'intelligence, et par conséquent sans accent, l'allitération n'eût été qu'un frivole jeu de mots, qui souvent même serait passé inapercu; elle n'était possible que dans les idiomes fortement accentués qui exprimaient les rapports et les modifications des idées par des affixes ou des préfixes. Quelle que fût la diversité de ces flexions, elles étaient trop multipliées pour ne pas amener de fréquentes consonnances entre les désinences et les augments des mots. Ces consonnances se reproduisaient dans presque toutes les phrases, sans régularité ni raison; elles auraient hientôt détruit le rhythme, si l'on eût pu les confondre avec les rapports essentiels qui lui servaient de base (2). La première règle exigeait ainsi que l'allitération se distinguat d'une concordance accidentelle de sons, et l'on

d'Onde; Asiath resserches, 1, X, p.

Olto, et le petit poime Magyar de Dayha, initiale: A' ha Essaña, etc.); mais
ha, initiale: A' ha Essaña, etc.); mais
stime que dans la pesie finnise (Genus
carminis nohis est prenière, numero
yilhabram ecto apposite finnise (Genus
carminis nohis est prenière, numero
situe alternate revus voces, camdem inisitue alternate revus voces, camdem inisitue alternate revus voces, camdem inisitue alternate revisua voces, camdem inisitue alternate revisua voces, camdem
fancia, et Schrötter, Finnische Busfunction, per position praidfancia, etc. Victorie, Finnische Busfunction, per position praidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidpraidp

hymlachal jythmu Missla Mittebariim ischymlachal jythmu Missla Mittebariim islijahorcaneth Yth beni Ith Jad Adi Ubimish birus roh syliohom Alonim Ubymisytohom, nytlim moth Ynoth Othl belech Antidamsrchonem ys Sydeli; hrim tyfel yth CHiii SCHonlem

Opera, t. I, col. 722, éd. de 1707.

le dernier on l'araut-dernier mot soient toujours liés par l'alliération à un met antériere. Il semble aussi que l'alliéraantériere. Il semble aussi que l'alliéraarabe primitre, car le rarée, la pariei seastiellé de la rime, en est la dernière consonne; et l'on sait que les poètes iudiens la recherchaient qu'elquéois; voyet Yates, Asiatit researches, t. XX, p. 3.35, et Lasson, ap. Gitzgoriond, pré-

(1) Quand cetto règle fut violée, c'est que la corruption de la langue ou des recberches purement musicales avaient fait perdre de vue le principe de l'alli-

tération.

(2) Ainsi, par exemple, dans le dernier vers du fragmeut de Hillibrahl enti Hadhubrahl, c'est la seconde consonne de gi-uuigan qui est lice par l'al-

literation : giUUigan ni ti UUambnum.

Nous citerous encore le premier vers du Wessobrunner Gebet:

dat gaFregin ih mit Firahim.



n'empêchait de les confondre qu'en rendant la liaison des accents plus sensible à l'intelligence qu'à l'oreille. C'était assez, pour la marquer, de l'élévation de la voix et d'une articulation semblable; loin de reproduire les voyelles qui suivaient la consonne allitérante, on évitait d'établir, par leur répétition, un rapport trop musical(1). Tous les radicaux qui commencaient par une voyelle allitéraient même suffisamment: l'espèce d'aspiration que nécessitait l'élévation de la voix, les liait ensemble d'une manière assez sensible (2). L'identité des consonnes elles-mêmes n'était pas toujours nécessaire; le but était rempli quand l'harmonie des mots exprimait cellé des idées, et, suivant les rapports que l'on percevait entre les sons des lettres, on en faisait allitérer de différentes (3),

(1) Cette règle n'a été remarquée par personne : mais l'étude d'une grande quantite de vers allitérés nous a convainca qu'elle était presque toujours observée daos les plus vieilles poésies; on ne s'en écarta que lorsque l'introduction de l'assonance et de la rime eut appris à rechercher les sons pour eux-mêmes. Nots citerons comme exemple la strophe XXXVII dn Völu-spa : Fylliz Fiörvi

eigra manna Rydr Ragna sist Raudom dreira. ieijrt verda Solscin of Sumor eptir. Vitod er enn edr hvat.

Cependant les voyelles pouvaient être les memes lorsqu'elles étaient immédiate-ment précédées d'une coosonne qui n'alliterait point, comme dans blod et bers, fadr et flaska, slatte et mak.

(2) Rask avait fort hien remarqué qu'il était même nécessaire que les voyel-les slitérantes fussent différentes ; Aortfattet Vejledning til det oldnordiske Sprog, p. 74; il aurait dù seulement sjonter que les diphthongues, ayant un son plus prolongé que les simples voyel-les, ne pouvaient allitérer qu'ensemble. Ea gallique, des voyelles différentes en-traient fort bien dans les cymheriada (lettres initiales de chaque vers qui devsient alliterer), mais leur diversité n'était pas nécessaire; noos avons déjà dit que l'allitération u'y était pas sortie na-turellement du genie de la langue.

(3) Les exemples en sont cependant trop rares en islandais pour que nous en puissions inferer qu'une concordance aussi imparfaite y fut suffisante, mais ils sont assez nombreux dans les antres langues teutoniques pour ne pas laisser place an moindre doute. Ainsi, dans le Hillibrahl enti Hadhubrahl, v. 18, Pet B allitérent ; TH et B dans le vers 16, et dansle poëme de Heljand, p. 73, v. 30, et p. 140, v. 18, ed. de Schmeller; C et G dans le Wessenbrunner Gebet, v. 9; F G dans le Presenvaner Georg, v. 9; F et V dans le poème sur le Jugement der-nier que Schmeller a publié sous le nom de Muspillé, v. 10. Le H n'empèchait point l'allitération, qu'il précédat soit une voyelle, soit une cousonne :

hliods bid Ec Aller

Fölu-spa, st. I, v. 1. voyez aussi Skalda, p. 98; fleljand, p. 126, v. 14; p. 127, v. 15. Le J et le V n'empêchaient pas non plus l'allitération en islaudais :

vEsall mabe

Hava-mal, st. XXII, v. t. En irlandais la concordance (uaim) avait lien entre PH et F; le H et le FH, qui n'étaient que des signes d'aspiration, n'y mettaient point d'obstaele: ou l'en en répétait plusieurs sans se permettre le moindre changement (1).

Un rhythme aussi peu musical ne pouvait être fort sensiple, et ett entièrement cessé de l'être si les mots sur lesquels
poriait, l'allitération, avaient été séparés par d'autres également marqués d'un accent (2). Eusent-lis été assezrapprochés
pour que Jeur rapport fut facilement asisi, une suite de mots
étrangers au rhythme en aurait bientôt obscure! l'harmonie (3): un pareit système ne permettait de donner à chaque
vers qu'un nombre fort restreint de syllabes (4). Aucun principe n'exigeait que ce nombre fût invariable, et que les lettres allitérantes occupassent une place déterminée (5). Laprononciation des radicaux était la même partout; leur forte accentuation dominaitassez les autres syllabes pour frapper vivement l'oreille, et l'intelligence était trop préoccupée de la
liaison des idées pour demander au rapport des sons une réquiarité systématique (6). Mais un pareil arbitraire ne pouvait

oglach do bhi ag Muire Mhoir nach tiug Elteach na hOnoir. Ap. Lhuyd, Archaeologia Britannica, p. 306. On disait aussi fort bien:

do gheibh ar an Algh nIOdhuin, parce que le N n'était point nne lettre possessive. En gallique, P allitérait aussi avec B. C avec G. et D avec T. Rhaeaus. Linguae cymraecae institutiones,

p. 274-275.
(1) En islandais, lorsque le Sétait snivi d'une autre consoine dont le son dominait le sien, comme K, P, T, il fellait que les denx lettres fussent répétées :

sær Skiëlldungs nidr Skurum Skupt darradar lyptar. Cola avait lieu aussi eu irlandais ponr

SH, SL, SM, SN, SR et pour TS, précédés de la particule on, parce qu'elle exigeni quo le mot saivant commençai par un T, et que sans la répétition des deux lettres la concordance n'eût pas poèté sur le vadical; (2) Les deox mota allitérants du pre-

mier membre n'étaient separés par aucune syllahe accentuée; mais , lorsque la lettre versifiante était connue, on

pouvait, surtout dans la poésie narrative, dont le rhythme était plus long p. (dans le poème de Cædmon, par exemée, ple), admettre plusieurs autres radicaux.

caux.
(3) Voilà pourquoi le second membre
commençait presque toujoura par le moi
alliierant; quand d'autres le précèdaient, ils ne devaient pas être accentues. Cette règle n'est ceptudunt pas
observée constamment dans les gérn lères

poèsies des Anglo-Saxous.

(4) Dans la plus ancienne mesure (le fornyrdelag scandinave et le vers anglo-saxou du Beoceuf et de la Chanson de Yvgaguer) on admettali ordinairement que quatre syllabes, dont seulement deux étaient acceuticées; quelquefois cependant, surtout dans le second membre, on se permetait de ajouter deux.

ou trois autres.

(5) Dans les denx derniers vera (comhad) du quetrain irlandais, l'alliteration devait eependant tomber sur le dernier mot; mais ectte nécessité n'avait poind lieu dans les deux promiers (leathrann), et elle ne se trouve régulièrement dans ancune autre versification

(6) L'arbitraire de la quantité per-

aboutir qu'à un rhythme vague qui se fût bientôt complétement effacé si le vers eût été brisé par quelque pause grammaticale, ou si la fin n'en eût été marquée par le sens (1).

Tous les mots liés ensemble ne devaient point être réunis dans un seul mêtre; l'unité du tout devenait bien plus sensitible quand l'enchalnement de ses parties ne résultait pas seulement de la répétition du même rhythnie, miais encore de liens positifs qui tombaient sous les sens. D'ailleurs, pour donnier à la versification une harmonie suffisante, la nature peu musicale de l'allitération obligeait d'y ajouter des formes étrangères à son principe, et le moyen à la fois le plus puissant et le plus simple était une reproduction matérielle du mouvement rhythmique, ou du moins son rappel dans une séconde phrase semblable; c'était l'établissement d'un parallélisme que l'on retrouve plus ou moins marqué dans tous les systèmes de versification, parce qu'il est dans la nature de la musique elle-même. Dans le premier mem-pre (2), l'allitération exigesit au moins deux radicaux com-

mëttait de prelonger assez les intenations pour que l'accent qui sivinit inmêtdiatement foit senti autant que le premier, et de glisser assez rapidement sur les syllabes qui les séparaient pour que lour liaison fut aisément perç-a. (1) Cependant, dans pusicurs poésies

(3) Cependant, dans plinieur- peides nigh-assumes, if y a une paus entre les deut lignes alliderantes, probablement pour marquer leur siparantes, prochables de la companyation de la companyaguer de la companyation de la companyadra de la companyation de la companyadio de la companyation de la companyation de la companyala companyacompanyala companyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompan

can vens al elle avalt. été, dans la méson vers, sar un plé d'égalità avez les autres. En gollinge, chaque vers avait même un sain particulier; le premièr même un sain particulier; le premièr même, at an peput les regarder comme ne fermant qu'un seul vers, puisque d'une lission quelenque des vers etait d'une lission quelenque et vers etait d'une lission quelenque et vers etait d'une les etaters et versives des des des vers etait d'une des les des des des des des des reuves et dans une contribige qu'en en les des des des des des des des des des reuves et dans une contribige qu'en ma l'entre de l'establistic d'un les des terres de l'establistic d'une les des executs d'establistic d'une les des d'une terre pour quelques poèmes. Il est même tre pour quelques poèmes. Il est même sumblé à le deux penifers vier, on posimençant par une lettre semblable (1); mais dans le second , lorsque l'oreille était déjà frappée de leur rapport , pour le rappeler et continuer le rhythme, il ne fallait qu'un seuf

vait leur donner à chacun deux lettres allitérantes comme au troisième : Veguest Verra

Berat maþr Borþi fra enn se Ofdrykkin Avis.

Hora-mal, st. XII. (Nous devons expendant dire que ces vers ne se trouveut pas dans tous les nanuscrits et que des exemples semblaliles sont fort rares.) Les vers qui étaient liés ensemble par l'allitération conservaient si bien, chacun, une existence indépendante, que, suivant la remarque de Rask ( Kortfattet Vejledning til dei oldnordiske Sprog, no 178), lorsqu'ils admettaient des rimes intéricures, senlement ces rimes n'étalent pas identiques, mais elles changeaient ordinairement (sædvanlig) de caractère, Elles ne portaient dans le premier vers que sur les consonnes et y ajnutaient dans le se-cond le rapport des voyelles. Sans doute MM. Grimm et Bergmann, qui veulent que l'on écrive dans uue seule ligne tontes les parties qui allitérent ensemble, se sont trop exclusivement préoccupés de formea récentes et corrompnes, employées par des auteurs qui ne se rendaient plus compte de la théorie de la vers fication et ne cherchaieut qu'à en éviter les difficultés. Ainsi, le poome de Heljand, qui n'a que deux lettres allité-rantes, doit évidemment être écrit comme si elles appartenaient aux deux hémistiches d'un même vers, et la même raison aurait du empêcher M. Kemble, le der-nier èditeur du Beowulf, de briser le poëme en petites lignes qui n'ont fort souveut qu'une seule lettre allitérante. Au moins, les différentes raisons que ces deux savants ont données à l'appui de leur opinion ne nous ont point para convaincantes. El genere epico, a mi me parece, exige verso luengo y largo, y le repugna todo cortamiento o entrelazo, como que le desturbarian de su equilibrin y tranquilidad, y es inadmisible dexar easi encubiertos a los versos asonantes, en el fin de los quales todavia se concluye el pensamiento; J. Grimm, Silva de roman-

ces viejos, p. VII. La poésie n'est pas en réalité aussi nettement divisée en genres differents que le disent les faiseurs de théories; pendant long-temps la poésie lyrique surtout se mêla à toutes les autres. L'Egis-Drecka et le Valfbrudmis-mal prouvent d'ailleurs sans replique que les anciens poëmes scandinaves admettaient de petits vers. Hierzu tritt der entscheidende Grund, das die jedesmal angeschlagne Alliteration sich Jedemas angesenisgne Ameeranon nicu immer erst mit der ganzen Zeile ver-lauft und herubigt, die zweite Halfte des Verses aber, indem sie nur einen Anlaut, die erste dagegen in der Rogel zwei aufnimmt, merklichen Abstand von der ersten Halfte bildet, ungefähr wie anch im Hexameter die nach dem Einschnitte folgenden Silhen den ihm vorausgehenden ungleich sind. Löst man zwei alliterirende Langzeilen in vier Kurze auf, so entsprechen sich diese keineswegs untereinander, vielmehr gleicht die erate der dritten, die zweite der vierten; woraus klar bervorgebt, dass die erste und zweite ein System machen and zusammengefasst sein wollen , wie die dritte und vierte ; Grimm, Andreas und Elene, p. Lvi. Si ce raisonnemeut était juste, l'hexametre et le pentamètre ne feraient qu'on acul système et devraieut être écrits en une seule ligne. Wareu kurze Zeilen das wirkliche Metrum, so müsten sie sowol jeden Reimbuchstab in ibrem eignen Umfang abschliessen, als auch im gan-zen Gedicht einen gerade oder ungerade Zahl erfüllen können. Nie aber ist letzteres der Fall, zom dentlichen Beweis, dass immer ein Paar Kurzzeilen verbni den stebt, foiglich eine Langzeile bildet; Grimm, Andreas und Elene, p. Lvii. Il resulterait de ce raisonnement que l'on devrait ou écrire en une seule ligne les vers qui riment ensemble, quand il y en aurait cinquante, comme dans nus vieux poëmes, nu terminer les poë nes par un vers qui ne rimerait avec aucun

autre.
(1) Il était trop court pour en admettre dayantage.

mot accentué qui allitérât avec les premiers (1). Loin donc que plusieurs consonnances différentes eussent donné à la versification une harmonie plus prononcée, chacune fût restée moins présente à la pensée, et l'on n'aurait plus rattaché aussi facilement la fin du distique à son commencement (2). On devait même éviter de plus multiplier dans un vers que dans un autre les lettres qui allitéraient ensemble; le rhythme était si peu sensible, que la moindre différence dans ses éléments eût suffi pour empêcher l'oreille de le reconnaître (3).

(1) Le liodahattr en est une prenve vidente. Les strephes n'y ont que six vers, divisés en deux tercets; les deux premiers vers de chacun alliteraient ensemble et la treisième devait avoir deux autres lettres allitérantes; mais en se contentait d'une seule lersque la même alliteration unissait les treis vers ; voyez le Valfbrudnis mal , str. IV, et l'Egisdrecks, str. IV. Cela avait lieu aussi en suglais, cemme ou le veit dans une sa-tire du 13e siècle, citée par Guest, History of english rhythms, t. II, p. 102:

non beoth Capel-Claweres with Sheme to Shrude; hne Busketh huem with Betonus, ase hit were a Brude, with Lewe Lacede shon

of an Haysre Hude; hue Piketh of here Provendre al huere Prude.

Chaque ligne a deux lettres allitérantes, excepté la quatrième et la huitième, qui n'en ent qu'une, paree qu'elle allitère avec la ligne précédente. (2) La versification n'aurait pas non

plua été aussi expressive; les allitérations différentes se scraient appuyées sur des idées diverses, et l'impressien qu'elles devaient preduire sur l'intelligeuce n'aurait plus eu la même ferce. Aussi, dans la versification gallique et irlandaise , où chaque vers avait souvent plusieurs espèces d'allitération, était-en obligé de marquer le rhythme par des as-sonances intérieures on des rimes finales: l'esprit d'affectation qui caractérisait la poesia artistique n'eu était pas la seule canse. Cetterégle n'est espendant passans ex ception, nous citerons comme exemple: Avir ek Vard Varb Ofr-Ólvi.

Hava-mai, st. XIV. v. 1. Hiltibraht giMahalta : her uuas Herere Man. Hillibrahl enti Hadhubrahl , v. 7.

Un fait semblable avait lieu dans les gésies du meyen âge, eù las vers étaient liés deux à deux : quand le treisième rimait avec les précèdents, le rhythme était complet sans qu'il fût nécessaire de le lier avee uu quatrième. Ainsi, Skelten, qui viva t cependant au eemmeneement du 16° siècle, disait dans sa description de l'Envie :

His feule semblaunte

Al displesaunte, When other are glad, Than is hee sad, Frantieke and mad; His tounge never styll For to saye yil.

(3) L'auteur du Vision of Pierce Plomman eherchait au centraire à les multiplier le plus possible; il disait : with Depe Dykys and Dyrke, and Dredful a Favr Feld Ful of Felk Fend I there bet-

Mais évidemment sa mesure était le vers de onzo syllahes, divisées en deux par nne cesure après la sixième ; l'allitération n'était qu'un hers d'œuvre qu'il em-ployait de la manière la plus irrégulière, et ne eraignait même pas de negliger eutièrement, cemme dans ee vers :

And as I beheld on hey, est ou to the sonne. Une autre règle que les critiques n'out peint remarquée, et que les derniers peëtes n'ont pas toujours observée,

Lorsque la poésie ne se borna plus à des élans lyriques. mais se complut à peindre de vagues impressions ou à développer des sentiments individuels avec toutes leurs nuances et leur mille petites excentricités, des vers aussi brisés ne lui convenaient plus; ils imprimaient à la pensée un mouvement trop heurté et trop fortement caractérisé. Un rhythme peu musical ne pouvait d'ailleurs s'associer anx efforts des imaginations passionnées; au lieu d'ajouter à l'impression d'un sentiment, il ne concourait qu'à l'expression des idées (1), et contrarialt à la fois, par son uniformité, des tendances tour à tour vives et mélancoliques. Tant que, peu accessible à ces délicatesses de pensées qu'une civilisation plus perfectionnée amène nécessairement avec elle, l'intelligence ne se préoccupa que de l'idée ellemême dans sa simplicité primitive, le radical conserva toute sa suprématie; mais lorsqu'une analyse plus fine multiplia les nuances de l'expression et donna souvent moins d'importance à l'idée qu'à sa modification , l'allitération , en appelant continuellement l'attention sur le radical, mit en désaccord réel l'accentuation du rhythme avec celle de la pensée. Le vocabulaire primitif devint insuffisant, il fallut adopter des mots nouveaux dont le radical n'était pas toujours initial et monosyllabique; les anciens mots parurent trop longs, trop lourds, et des contractions allongèrent la syllabe finale et déplacèrent l'accent : l'allitération n'était plus qu'une puérile affectation à laquelle l'oreille elle-même ne rattachait aucun sentiment de plaisir. On voulut donc donner au rhythme un caractère plus prononcé, et, pour n'y pas introduire un nouveau principe qui l'eût encore rendu plus obscur, on ajouta à l'allitération la consonnance du radical (2).

vonlait que l'allitération ne portat pas sonnet de W. von Schlegel sur l'amour : deux fois de suite sur la même lettre. (1) Son action était même fort limitée ;

il fallait que la pièce fût courte, qu'elle ne roulât que sur une seule idée, et que l'allitération rappelât souvent le mot qui la roud d'ordinaire, comme dans le sous tout à l'heure sur la nécessité de

Was ist die Liebe? les't es zart geschrieben; qui finit par ce vers expressif :

We Liebe lebt und labt ist lieb das Leben.

Le rapport des consonues qui le terminaient (1). Mais leur son étaits faiblement articulé, que cette concordance eût souvent passe inaperque, si l'on n'y avait ajouté l'assonance, la similitude des voyelles (2). A cette cause se joignit le déve-loppement du sentiment musical (3), dont les exigences firent bientôt substituter l'harmonie des sons au rapport des articulations (4). D'aitleurs, l'affaiblissement progressif de l'accent tonique confondit insensiblement la première syllabe avec les autres, et la dernière en fut de plus en plus distinguée par la pause, qui séparait les mots : ce fut donc sur elle que dut se baser la versification (5). L'expressione ne faisait même une mécessité; c'était la seule syllabe que n'affectât jamais l'accent

partager les lettres allitérantes en deux ignes. differentes ; lorque l'assonance est parfaite, elle n'est presque jamais la même dans les deux partie de distique (voyen les exemples cités par Olassan, om Nordans game Digatésan, p. 60 et 61), ce qui certainement n'aurait pas en liegué-elle, n'ayainène, choesagen pune existence indépendante. (4) On l'appelaite ni slandais hending;

(1) On l'appelait en islandais handaig; il n'azigait quo la concrodance des consonnes. Il samble seolement, quoique la règle ne soil pas same exception, que, consonne, cette consonne dvait d'ire pricidée de deux voyelles appinnées ou réunies dans un seul carselère, & ou Ö, et se reproduire sons aucun changement dans les deux lignes liées par l'allitération.

(2) C'est ce qu'on nommail en islandas sadalèmidng, assonance parfaite. Tontes ces formes n'étaient pas en réslité assis tranchées qu'on pourrait le conclure des raisonnements de la théorie; ainsi, à une époque encore asses réceste, la rime et l'allitération étaient, visiblement a-sociées ensemble dans la poètie suédoise :

the Kalle mik Klipping i Samma Stund, Forty jak Fann opä thet Fund : jak kliffte ok bufwud aff så Mången Man sem til Warilds anda Wal minnas kan.

Rim-Kronika, p. 891.

(3) Peut-être cependaut fut-il moins hâtif et moins rapide qu'on ne le croit ordinairement; au moins le provençal a

trop de monosyllabre et de consennes finales pour être considére comme me langue musicale. Arnaut Daniel, un des plus vieux i resubadoura, semble souvent avoir cherché à deanser de la dureit à seu vers, et sans donte l'accent tonique était fortement prononcé; il devait avoir une signification gramma-devait verse de la consensation de

(4) Les minneslinger faissient même quelquefeis allitérer les voyeles au-cemmenement et à la fin de chaqua rera; voyet Grimm, Ueber den alldeausekens Meistergesang, p. 54-57, et. Benecke, Begirnge, zur. Kenninita, den alldeutschen Sprache, up 516.

(5) On appela cette concordance finale rime intervene. Tautile, counce dans les vers Honius I alian et les mesarre per-asu, c'est le dernier mot qui rime avec asu, c'est le dernier mot per asu, c'est le contra l'accident asu c'est avec le contra l'accident avec avec au Borius deficiarum que dans ces vers du Borius deficiarum que dans ces vers du Borius deficiarum (accident dans le deficiarum de l'accident de l'accident

Cuncis ruuns, velul unda Sunnis, nihil ess sine naevo, Quid variabile, quid nene labile, coepil es evo, Vita brevis, velul aura levis, non sis diuturna; Morasitiens, mora esquiens, nen claudit in oratoire, et, pour rendre le rhythme plus sensible, il en fallait placer les bases là où rien ne pouvait le dominer ni par conséquent l'obscurcir (1).

Des raisons purement philologiques ne furent pas moins impérieuses. Aucune idée essentielle ne modifiaitles terminaisons; il ne s'y rattachait qu'un sentiment d'euphonie qui. en les subordonnant au plaisir de l'oreille, empêchait qu'elles ne fussent aussi variées que les radicaux, et dans la versification allitérée les vers étaient moins longs et les correspondances de lettres plus multipliées. A moins de sacrifier complétement les idées aux nécessités du rhythme.

Cette espèce de vers avait même un nom particulier en gallique; on l'appelait prost :

Cae a gebhais dawngais dee, Cubhydh cobhrydh rodh erbbai : Yn eilgroes i m'oes a' mwy, Annwylgrair cowair yw'r cae.

Ap. Rhaesus, Linguae cymraecae in tiones , p. 173. (Nous avons remplacé le ¿ par l'Y et le 6 par le W.) Elle avait an si nn nom en espagnol : Juan de la Enciua disait à la fin du 15 siècle : Hay otra gala que se lla-ma muttiplicado , que es quando en un

pie van muchos consonantes , así como una copla que dice : Desear gozar amar Con dolor amor tenor; etc.

Ces vers s'appelaient en italien rimes d la provençale (voyez Crescimbeni, Comnentarj. 1, 1, p. 44; on en trouve dès le 13º siècle dans un sounet de Puccisn-done Nartello (ap. Reddi, Bacco in Toscana, notes, p. 115), et, à la fin du 17º, Ludovico Leporeo composa en ce rhythme un gros volume de poésies. Tantôt les rimes sont dans deux vers différents comme dans la deuxième églogue de Garcilaso :

Escucha pues un rato, y diré cosas Estrapas y espantosas poco a poco. Ninfas à vos invoco : verdes Founos, Satiros y Silvanos , soltad todos Mi lengu en dulces modos y sutiles; Que ni los pastoriles, ni el avena, Ni la zampoña suena como quiero, etc.

li y en a aussi quelques exemples dans le Hortus deliciarum, que nous citions au commencement de cette note :

Mundus abit sine munditia nec sorde carebit. Illius hic in amicitis qui corde manebit. Ils sont heaucoup plus rares en proven-çal, quoiqu'il s'en trouve un dans uno ode de Peire Milon, ap. de Rochegnde, Parnasse occitanien, p. 579. Frederich

von Schlegel a employé aussi cette forme Wenn Isngsam Welle sich an Welle schlies -

de vers dans le Wasserfall :

Im breiten Bette fliczzet still das Leben , Wird jeder Wunsch verschweben in den ei-Nichts soll des Daseins reinen Fluss dir stören, etc.

(1) Les règles de l'allitération devaient appliquer plus rigoureusement encore à l'assouance, car elle était moins sensible. Il fallait ainsi que le vers fût fort court et qu'aucune consonnance ne rendit le rhythmeirrégulier; il reste même alors si obscur, qu'une seule voyelle asso-nante ne suffit pas (si les plus vicilles romances espagnoles n'eu ont qu'une, c'est que le chant en marquait la mesure) et qu'elle doit se reproduire pendant toute la pièce (les exceptions à cette rè-gle sout fort rares dans les pièces lyriques et les ballades; nons citerons cependant une romance populaire sur les Enfants de Lara: A Calatrava la Vieja, ap. Duran, Romances caballerescos, Part. II, p. 3; la première partie assonne en O et la seconde en A). Les assonancea ne peuvent non plus être croisées, comme les rimes : l'oreille ne les sentirait plus assez; quand la musique n'a plua été aussi intimement associée à la poésie, on a renoncé aux liceuces des ance système exigeait un vocabulaire fort riche, une nombreuse synonymie; il lui fallait retenir les mots tombés en désuétude dans le langage ordinaire, en emprunter de nouveaux aux autres idiomes, et innover dans les formes habituelles de la syntaxe par les ellipses les plus hardies (1). De nombreuses obscurités en étaient la conséquence nécessaire. et les poëtes qui voulaient être compris des masses furent obligés de donner à la versification des bases différentes.

Au lieu de faire allitérer les radicaux, on lia les terminaisons ensemble, et ce changement en amena plusieurs autres à sa suite. Aucune articulation fortement accentuée ne rendait les consonnes dominantes; la liaison dut ainsi porter de préférence sur les voyelles (2), et les langues modernes, dont l'esprit était le plus opposé à une pareille assonance, l'adoptèrent (3), quelquefois même d'une ma-

eiens poëles (neus elterons entre aulres Rabbi don Santo de Carrion, qui florissait en 1360; il composait en vers de sept syllabes, à assonance croisée, et réunis en quatrains). La liaison des sons n'est pas non plus assez marquée ponr suppléer à celle des idées; il faut que les mots appartiennent an même mouvement d'esprit et que l'on saisisse aisement quelque rapport entre leur siguification.

(1) C'est la principale cause du vora-bulaire poétique des skaldes. Voilà peurquoi Robert of Brunne (Mannyng) s'élève contre le quainte inglis, le strange speche de quelques poëtes; on n'en san-rait douter, puisqu'il ajoute :

For (in) it ere names selcouthe, That ere not used now in mouthe.

(2) En allemand, eependant, quelquefois la liaison ne porte que sur la conson-ne finale ; ainsi, dans le Lied an die Jungfrau Maria (ap. Hoffmann , Geschichte des deutschen Kirchenliedes, p. 23), mondalon rime avecedile, ondern avec dor-nen; dans la traduction du romanflamand d'Ogier de Donemark, par Jan de Clerk, wol rime aussi avec fell et zale, davon avec gewan, etc. (ap. Mone, Uebersicht der alt-niederländischen Volks-Literatur, p. 39). De nos jours encore, dans sa traduction de Hudibros, Soltan n'a fait

porter la rime que sur des censonnes; konnte y rime avec sandte, Rand avec Wund, Sonne avec entronne.

(3) On en tronve même en latin, eù les flexions rendaient cependant la rime si facile :

Noii, virgo Rahel, noli duicissima mater, Pro nece parvorum fletus retinere dolorum. Interfectio Puerorum, ap. Wright, Early mysteries, p. 29.

Voyez aussi le Victimos poschali, le Pange lingua, et une dissertation anenyme d'Andres Belle : Uso antiguo de la rima asonante en la poesia lotina de la media edad y en la froncesa, insérée dans le Repertorio americano, t. II. p. 21-53. Quoique dans les langues germaniques les voyelles fusseut bien moins accentuées que les consonnes, les poétes se contentaient quelquefois d'une simple assonance :

Sie sehet in gerne un iz ist ir liep Die bote der ne sumete nicht.

Alier hande spise harte vile Darzu gebet sie daz man ire.

Sva man der siehetoen vunde, Dar man ire die gewune, Den wolde sie ir almusen geben, Dar tet sie alliz durch den degen, Oh her irgen lebende were, Dar in ire got wider gebe. Grave Ruodof (de 1170 d 73), I. G., 1. 6, 19, 21.

nière systématique (1). Qu'elles fussent dérivées du gothique ou du latin, en devenant analytiqués, elles contractèrent presque toujours les terminaisons, et le son des voyelles finales y fut étouffé sous les consonnes (2). Cette contraction

Krist d'Otfrid (sconi et wari ; sange et hiwilonne), dans le Kaiserchronik (du 12º siècle, mannen et alle, moben et gnuoge, ceigen et leide; ap. Mone, Otnit, p. 58), dans le Von des todes ge-Augode, de Heinrich (autérieur à 1163), le Marienleben duprêtre Wernher (1173 dans un Cantique de Paques (ap. Monnesses. Sammlung von Minnesingern, t. II. p. 229, col. 2), etc. De pareilles rimes sout plus rares dans la poesie flamande; cependant staf rime avec stach dans le Reinaert de Vos, v. 811; graven avec besagen dans le Riimkronik de Jan san Heeln, v. 5679; rocke avec enoppe dans lo Wisselau der Bar, ap. Mone, Uebersicht, p. 35. Plusieura poëmes allemauds modernes ont évidemment des assonances systématiques ; entre autres le Zaubertiebe d'Apel, le Vogel de Fr. von Schlegel, ses romances sur Roland, et plusieurs passages de sa tragédie d'Afarcos. Ce fut d'shord la seule rime que connût la poésie française, Le vieux poème de Charlemagne, la Chanson de Roland, les Enfances Ogier par Raimbers de Paris, le Romans Garin le Loherain, Doon de la Roche, Bele Erembors, ap. P. Paris, Romancéro françois, p. 49, etc., ront assonés, et le même avatème a souvent été suivi depuis dans des chansons populaires. Nous ne citerons ne celle rapportée par Molière dans le Misanthrope :

On en tronve aussi des exemples dans le

Si le rol m'avait donné Paris, sa graud'ville, Et qu'il m'eut fallu quitter L'amour de ma mie, etc.

L'amour de ma mée, etc. La rime par assonance avait même autrefois un nom particulier: "Rime engorei est quand les defnières syllabes de la ligne participent en aueunes lettres; exemple;

C'est le liet do nostre coute, On le fait quant on se couche.» Henry de Groy, Artis science de rhétorique, f. B, 11, recto.

Les poëtes provençanx prenaient quelquefois la même licence: Qu'illi non creseron ben al dit de lor segnor,

Moba legemon, v. 116 de 117.

Moba legemon, v. 116 de 117.

Monor rime avec lempfasion, v. 21 de 195; endergemen avec gard, v. 23 de 195; endergemen avec gard et celetisti, v. 45%, 139 et 110, etc. La versitection invadios admentati aussi l'assensace, qu'elle appelat amer; me la consace, qu'elle appelat amer; me l'appelat amer; me de s'appelat amer; me l'appelat amer; me l'appelation americant americant

(1) Elle ne s'est conservée que daus la portugais et dans l'espagnol. La multiplicité des terminaisons, qui d'sprès uns note d'Yriarte, dans son poeme sur la musique, se montent à près de 3900, empecha vraisemblablement cette dernière laugue de conserver la rime entière que ses premiers poëtes avaient adoptée (v. les œuvres de l'archiprêtre de Hita, de Gonzalez de Berceo, le Poema de Alexandro, lo Vida de santa Maria Egipciawa, le Laberinto de Juan de Mena el Sarmiento, Memorias para la historiado la poessa y poetas españolas, p. 171). Larime cut été trop difficile, et l'habitude luf fit préfèrer l'assonance : Todos los que escribieron comedias naaron por lo comun el verso castellano de ocho silabas... Yo no conozco en Enropa verso tait apropiado pará ellas, especialmente de asonautes; Luzzn, La poetica, t. I. p. 23. Martinez de la Rosa parle aussi de la dura ley de nna rima perfecta, et lui prefere l'assonance; Obras, t. 1, p. 195.

(2) Nous n'exceptons pas même l'istica; la voyelle qui y termine preque tous les mots est purement euphonique; elle fut ajoutée sprés la contraction pour empêcher le concours des consonues d'être trop rude; voila pourque! l'accent algu n'y porte james ser la dernière syllabe, et loin d'être un signé d'accentant, nous crévoses que! l'ac.

de la dernière syllabe l'avait, il est vrai, allongée, et la pause qui la suivait faisait encore ressortir sa quantité naturelle; mais l'accent du radical n'avait pas complétement disparu et neutralisait l'harmonie qui se fondait uniquement sur les désinences. Lors même que les contractions l'avaient attiré sur la dernière syllabe, son concours à l'effet du rhythme était à peu près nul ; l'accent oratoire, qui se prononcait de plus en plus, et ne portait que sur la syllabe la plus expressive des mots, se trouvait en opposition constante avec lui. D'ailleurs, c'était à l'élément musical que l'on voulait accorder une plus large part (1), et des mots aussi dépourvus de quantité et d'accent ne dessinaient point assez le mouvement du rhythme, l'oreille sentait à peine la correspondance des voyelles qui le terminaient ; en eût-elle été vivement frappée, on ne pouvait exclure de l'intérieur du vers toutes les voyelles semblables, et cette indispensable admission les aurait encore empêchées d'en marquer suffisamment la fin (2).

### CHAPITRE VIII.

# DURHYTHME BASÉ SUR LA NUMÉRATION DES SYLLABES ET SUR LE RAPPORT DES SONS.

Le premier moyen qui s'offrait à la pensée pour donner plus de vivacité au rhythme, c'était de mieux faire ressor-

cent grave indique que les mota où il ve kouve ne sont pas accentués,

(1) Ce fait, qui reasort de l'histoire de la posie, trouva encore sa confirmation dans les règles de la versification. Ainai, en espagnol, E. Jet U. qui se font pou sentrquand ils autrent ou précèdent A et O,

ne comptent point pour l'assonance, et loraqu'ils sont unia ensemble, l'assonance porte sur-clui doulle aon domine. Généralement c'est le dernier, mais la régle n'est pas sans exception; sinsi, deudo assonue avec lleno et non avec jusgo. (2) Yoils pourquoi l'assonance est si

tir ses éléments, de rendre plus frappant le rapport des vovelles en v ajoutant celui des consonnes, en un mot de remplacer l'assonance par la rime (1). Sans doute l'influence croissante de la musique appela de plus en plus l'attention sur la dernière syllabe, et exigea que l'harmonie ne fût pas seulement dans les notes de l'accompagnement (2). Si

pen essentielle, même à la versification Robert Étienne cerivait rime (La tragéespagnole ; dans les poésies lyriques, on la remplace souvent par la rime, et le rhythme est assez marqué dans les au-tres par le nombre des syllabes et le rapport des accents; ainsi, par exem-ple, dans le Romance de Vergilios, qui remonte cependant aux premiers temps de la poèsie, poner assonne avec rey et haceis avec tumbien.

(1) Sans accorder trop u importance à l'etymologie ni attribuer à ses hypo-thèses une certitude qu'elles n'ont pres-que jamais, il est difficile de ne pas voir dans la racine des mots techniques des (1) Sans accorder trop d'importance renseignements ponr lenr idée primitive et pour l'histoire des sciences et des arts. rime semble venir de l'islandsis Areim, sou; c'est l'assonance des hommes du Nord, que des langues plus musicales firent porter aussi sur les consonnes; Dante appelait encore rima le gazouillement des oiseaux :

Ma con letizia l'ore prime Cantando ricevieno intra le foglie', Che tenevan bordone alle sue rime. Purgatorio, chant XXVIII, st. 16-

Muratori a cru (Antiquitates medii aevi, t. 111, p. 703) que rime venait de rhythme; il est vrai que ces deux mots se rat-tachent à la meine idée, puisque la rime est l'accord de la voix, et le rhythme enphonique le changement et le retour symétrique des sons; oo put aiusi, dans un temps où la valeur des mots n'avait eté précisée ni par un long nsage ni par l'autorité d'aucun travail lexicographique, prendre la rimo pour le rhythme, prisqu'elle le marquait sou-vent en appelant l'attention sur les sons qui lui donnaient le plus de force. Cette confusion était même d'autant plus naturelle que, par opposition à la versification metrique, on appela souvent ausai la poésie populairo rhythme. Mais, malgré l'orthographe du mot anglais malgré l'orthographe du mot anglais indifférentes au rhythme, devaicot évi-rhyme, vers rimé, et la manière doot ter d'y appeler l'attention par des rimes

gédie d'Evripide nommée Hecuba, traduicte de grec en rhythme françoise), nous verrioos plutôt dans cette ressemblance d'idéc et de son une rencontre tout accidentelle que la preuve d'une identité que la corruption du langage anrait fini par reodre problématique. La rime était la base de la poésie populaire, et le rhythme appartenait à la langue savan-te ; probablement le peuple ne connaissait pas plus le mot que l'idée, et dans le principe leur acception était entière-meot différente : l'une se disait de la fin du vers, et l'autre du vers tout entier, sans réveiller la moindre idée de consoonance. D'ailleurs, le radical se tronvait dans les langues germaniques bien avant qu'elles aient pu l'emprunter au latin. Ainsi, en anglo-saxon, ge-riman (Beowulf, v. 118) signific compter, chanter, et rim (v. 1639) nombre; Alfred a traduit le lilanias canentes de Bede (l. l, ch. xxv) par haligra naman rimende, p. 487. La signification est la même en saxoo (un-rime signific innombrable, ap. Heljsnd, p. 12, v. 22, ed. de Schmeller) et en hant allemand :

Ist ira lob loh givvaht Thaz thiu ir-rimen ni maht.

Otfrid , ap. Schilter, Thesaurus antiquita-tum teutonicarum, t. I, p. 81. La traduction faite pendant le 9 siècle de l'Harmonie des Evangiles, attribuée faussement à Tatian, le prend dans le même sens; Matthicu, ch. X, v. 30. Les acceptions différentes que le vieil allemand donne à rimen, compter, rencontrer, licr, s'accorder, fout même supposer que toutes les idées que la

versification attache à la rime appartenaient à son radical. (2) Les Grecs et les Latins , qui regardaient les deroières syllabes comme

#### des consonnances faciles à saisir n'avaient averti l'oreille

celles oui se trouvent dans leurs poëmes (Hindis l. 11 , v. 220, 452 et 453; l. V, v. 259, 258 et 259; l. VI, v. 252, etc.; voyez Douza, ad Properce, p. 95; Elias Major, De tersibus leoninis, p. 335; Gebauer, Dissertatio pro rhythmis, p. 284, et Fabricius, Bibliotheca mediae et infmae latinitatis, vo LEO, à la note) étaient douc nécessairement accidentelles, excepté peot-être dans les cesures du vers peutamètre latiu (vovez Lachioann, ad Properce, p. 22-25, 72-75, 111-114, et Wackeruagel, Geschichte des deutschen Hexometers, . 25), et les meilleurs critiques les blament ; Cicerou, De oratore, ch. XII, par. 39; ch. XXV, par. 84; Quiutilien, l. IX, ch. 111, par. 100, 102; Denys d'Halicarnasse, Atursox, p. 136; Plutarque, Comporatio Aristophanis et Menondri, etc. Cepeudant plusieurs rhéteurs célèbres recherchaieut les consonuances : Isocrate, suivant Denys d'Halicarnasse, Ilese των dρχαιων ρητορων υπομνηματισμοι, p. 74, 95, 96, ed. d'Oxford, et Aolu-Gelle, Noctes atticae, l. XVIII, ch. viii; Gor-gias de Sicile, selou le témoignage de Cicéron daus le De oratore, et céron lui-même, d'après Quiutilien, l. IX, ch. m. C'est eu Orieut qu'ou tronve pour la première fois la rime employée d'uoe manière systèmati que, quoiqu'elle ne semble pas re-mouter à l'origine de la poésie. Au moius , plusieurs pièces du Chi King ne sout pas rimées, et Lacharme dit, dans les Prolégomènes, p. XXII, éd. de M. Mobl : Liber autem Chi King modo has, modo illas regulas sequitar; alii versus tonum ting habent in medio, alii iu fine, alii initio versus, et hoc dixisso satis erit : ipsi Siose literati poesim anti-quam pou beue noruut. Mais la rime finale ne tarda pas à y deveuir d'un u-sage général; il y a même une espèce de composition appelée taze, qui n'a pas d'autre rhythme , ni d'autre barmonie. La poésie sauscrite ue la connut pas uou plus d'abord, mais quelques mêtres ue tarderent pas à l'adopter, le matra-samoca, par exemple, l'arya (voyez le Nalodoya, de Calidasa), le techortechari (les deox vers de la fin seniement: voyez le quatriéme acte de l'Ureasia, p. 53, cd. de Lenz), et Jayadeva s'eu cutervi dans plusieurs meures priques. Plus tarde lle fia adoptée par presque tous les mêtres practifs et par la possibilité partieur partieur par la possibilité partieur partieur

Ebbe oc Aage de Hollede fro Sidende for hunger aff Skaane dro, etc. qu'il fait remonter jusqu'à la fiu du 80 siècle; mais uous lo croyous, au moins daus sa forme actuelle, beaucoup plus récent. Ou ne peut cependant donter quo la rime ne fut counue peu de temps après, puisque Otfrid, qui écrivit de 863 à 872 un poeme rimé sur le Christ , dit, dans sa dedicace à Liuthert, archevêque de Mayence, que la rime avait été employée avant lui par des auteurs profanes. C'est au moins le seus que nous donuons là ce passage, trop important pour ne pas être cité textuellement : Dum rerum quondam sonus inutilium pulsaret aures quorundam probatissimorum virorum, corumque sanctitatem laicorum cantus inquietaret obscoeuus, a quibusdam memoriae diguis fratribus rogatus maximeque cujusdam veneran-dae matrouae verbis oimium flagitantis. nomine Judith , partem evangeliorum eis theotisce conscriberem , ut aliquantulum hujus cantus lectionis ludum secularium pocum deleret et lu evangeliorum propria lingua occupati dulcediue sonum inutilium rerum uoverint declinare. Quoi qu'il en soit dé cette interprétation. la chanson populaire sur la victoire remportée à Saucourt, eu 881, par le priuce Louis, est rimée, et peut-être pourraiton induire d'un passage de la Vie de saint Faron, évêque de Meaux (ap. D. Bouquet, t. III, p. 505 ) que la rime était commune des le commencement du 7º siècle : car on y lit qu'nn chant látin sur la victoire que Clotaire II gagna en 622 sur les Saxons ctait composé

que le vers était complet (1), l'intelligence eût souvent hésité à en sentir la fin (2); mais on n'en doit pas moins reconnaître que l'adoption de la rime tient à des causes qui se sont développées avec la poésic elle-même (3). Des sentiments

juxia rusticitatem, selon l'usage des gens illettrés, et ce chant était rimé. Mais nous n'attachons pas une grande importance à cette induction, car le même passage appelle rusticus sermo le latin grossier dont le pocte s'était servi. An reste, la rime fut de plus en plus employée en Allemagne; on la trouve dans l'Annolied (ap. Schilter, t. I), dans plusieurs autres anciens lais (ap. Hoffmann, Fundgruben für Geschichte deutscher Sprache und Litteratur, t. I, p. 2 et 340 ; ap. Docen, Miscella-neen, t. I, p. 4), dans le fragment d'un poëme sur le jugement dernier (ap. Hoffmanu, t. II, p. 435), daus la légende de Pilatus (ap. Wackernagel, Altdeutsches Lescouch, col. 217), etc. Mais ce ne fut e dans l'Eneidt de Heinrich von Veldecke (de 1184 à 1189) qu'elle fut employec d'une manière régulière ; au moins ne counaissous-nous pas de documents qui la fassent remonter plus haut, et Rudolf von Ems dit expressement dans son Alexander (ap. Masmaun, Denkmaler deutscher Sprache und Litteratur, p. 5 ) qu'il n'y en a pas, Les Auglo-Saxons recherchèrent aussi certainement la rime; les plus ancieunes poésies latines rimées ont pour auteurs des An-glo-Saxous, Aldhelm (mort en 707), le venérable Bede (en 755), saint Boniface (en 754), Alcuin (en 804), et dans un manuscritdonne à la cathédrale d'Exeter par l'évêque Leofrie, pendant le regne d'Edouard le Confesseur, mort en 1006, il y a un poëme anglo-saxon, entièrement rimé, que Conyheare a publiè : Illustration of anglo-taxon poetry, p. XVIII. Le skalde Egil Skallagrimsson rimait dès la première moitié du 10º siè-cle (son Höfud-lausn est de 936 on 37), et l'amour de la rime fut porté si loin en islandais, qu'il y a des poëmes entiers, ba-sès sur l'allitération, où tous les mots rimeut deux à deux :

Haki kraki Hoddum broddum , Saerdi naerdi Seggi leggi , etc.

Saerdi naerdi Seggi leggi, etc. Ap. Stephanius, Notae ad Jazonem, p. 76. Ce genro de poésie existait aussi en Flandre; Yourd zijt niet moe Hoord, swijt, siet toe.

Mais il ne parali pas y avoir été naturel, puisqu'on appelait les rimes intérieurea vremde méen, rhythme étranger. Ces vers, dont tous les mois correspondants avaient la même meuure et la même terminaison, étaient assez communs dans la poésie persanae pour avoir un nom particulier; ils s'appelaient مرسود.

(4) On trouve dans la traduction anglasse du Chronicle de Lampfolf par Robert of Brunne la preme que tel etait récliement le but de la rime. Dans la première partie, les hémistiches avaisent e même nombre de syllabels; mais dans la seconde, où la flu cu ciait marquée par une rime, le poète se dispensa de lour donner la même longueur, comme dans cos vers:

First he was a kyng, now is he soudioure, And is at other spendyng, bouden in the

(2) Lorsque la quantité ne fut plus aussi sentie, la même raison fits soment aussi sentie, la même raison fits soment rinner les derniers vers de chaque standier vers blaucs, presque toutes les scénes finisent aussi par deux vers rimés, et espaçual que de ferrir de système ou constant que par el ferrir de la company de la

ner la rime par l'imitation d'un usage étranger n'ont compris ni son principe, ni l'histoire de la poésie moderne; ils n'out vu que le fait matériel d'une conso unance finale, et ils ontrapporté son origine à un peuple ou à nn autre, suivant la littérature dont leurs études les avaient portes à se préoccuper. La rime n'avait hesoin d'aucune circonstance extérieure pour se produire; elle était une conséquence de l'esprit des langues modernes et du développement de la poésie. Les hommes qui en ont le sentiment le plus vif reconnaissent la necessité de l'introduire même dans les idiomes qui sont le plus antipathiques à son principe; voyes

plus graves et plus profonds exigeaiant que le rhythme se prolonge at plus long-temps, et l'assonance, déjà si insuffisante à marquer la fin des vers de sept ou huit syllabes, devint tout à fait impuissante lorsqu'on les eut allongés. Elle s'associait à l'accent philologique, et chaque jour des besoins de clarté et d'expression l'effaçaient davantage; loin de donner quelque force au rapport des voyelles, la correspondance des accents serait elle-même restée inapercue si leur concours avec des sons de plus en plus semblables ne l'avait rendue sensible.

La rime n'était donc pas une consonnance purement musicale; elle mettait en saillie les syllabes qui servaient de base fondamentale au rhythme, et leur faisait dominer le reste du vers; son but n'eût pas été atteint si une prononciation différente ne les avait point distinguées des autres (1).

Fass, Dissertatio versuum komocoteleu torum sice consonantiae in poesi neo-Islies usum commendans, Aussi les consumances deviurent-elles de plus en plus exactes; la rime se substitua à l'assonance, et il n'y a pas de langue où des rimes long - temps suffisantes n'aient fini per sembler defectueuses (royezBarbazan, Fabliaux, t. l, p. xxm; Crescimbeni, Istoria della volgar poesia, t. 1, p. 43; Warton, Observations on the Fairy Queen, t. I, p. 117). Nous wen citerons qu'un exemple moins bizarre que beaucoup d'autres :

Asenble sont Cornevalels : Grant fu la noise et Il tibois; Ni a celui ne face duel,

Fors que li nains de Tintajol.

Tristan , t. 1 , p. 44 , v. 841 . Dans le vieux français, poweir et coleir rimaient avec avoir et descuspoir (ap. Fr. Michel, Rapports, p. 113); pen-daut le 15° siècle, Eustache Deschamps faisait rimer our et our dans une de ses ballades (Du temps present), etc. Au reste, on chaugeait les terminaisons sui-vant les besoins de la rime (voyez Barbazan, Fablioux, t. III, p. 11-12, éd. de Méon), et les copistes ue tenaieut probablement pas compte de tontes les

d'apprécier après plusieurs siècles les différences qui existaient entre la prononciation et l'écriture. Elles tienneut en graude partie an mélange des langues où les nièmes lettres se prononçaieut d'une manière différente. Les savants et les poëtes voulaient essimiler les nooveaux mots au reste du vocabu-laire; le penple, au contraire, cherchait à conserver l'ancienne prononciation, et l'usage amenait une transaction entre les denx manières de prononcer. Voilà pourquoi les mêmes lettres ont des valeurs si diverses pour les Anglais et les Frauçais, qui descendent de tant de nations différentes, tandis que les Allemands, qui sortent d'une même famille de peuples, prononcent toutes les lettres des mots et leur donnent presque tonjours le même son.

(1) Dans les vers blancs anglais enxmêmes, le dernière syllabe doit être accentoce. Au reste, dans les premiers essais de la poésie, cette règle ne fut pas toujours observee ; ce n'est qu'insensiblement que l'oreille tire toutes les conséquences du principe de la versifica-tion et en exige l'application. Aiusi, en provençal, la rime ne fut d'abord ni régulière ni exacte (voyez le Poème sur Boëce, et Crescimbeni, Commentari inmodifications que leur avaient fait subir Boëce, et Crescimbeni, Commentary in-les poëtes; il est d'ailleurs impossible torno all'istoria della colgar poesia, Ainsi, dans toutes les formes de versification où la rime est systématique (1), elle ne porte que sur des syllabes accentuées, (2) et lorsque l'oreille l'a sentie (3), le vers est fini,

sele :

t. I. p. 29), ed il en tâni de même en tialim (voyer le Tenerido de Brunctio Latini, et le Selee de Bernardo Tasso, qui fut cepedant composé dans le 16º sàcle); probablement les syllabas finales teixent alors longues, comme dans la poèsie orientale, on fortement marrance à peu près compléte où l'on est de la pronouciation et de la unsique ue nous permet pas de l'affirme.

(1) Nons ne parlons pas des essais ecroe informes de la versification, qui précedérent presque partont l'adoption d'un rhythme systèmatique; ainsis, par exemple, dans des poèses sardes, ettraites d'un mannacrit du 15° siècle, que M. Libri a publicie dans le Journal des soundes, 250, p. 250), il n'y a succue des soundes de l'accessiones qui savientes evergediaient sans anceu changement, comme dans ces vers :

Que Ynda fols e renegath Ay sorra princep fo andath, E si ye dis quem volef da Se vel tradis illy vosy ma? Mais les syllabes ne sont pas même exactement comptées, quoiqu'il y en ait or-

dinairement huit; c'est évidemment une versification qui n'est pas fixée. (2) Voilà pourquoi en français, où la ause qui suit chaque mot oblige la voix de s'appesantir sur la dernière sylfabe, sa conformité suffit ; tandis que dans les autres langues il en faut sonvent deux et même trois. Pendant le moyen âge, la dernière syllabe suffisait aussi en allemand, parce que sa prononciation était fortement articulée : mais depuis qu'elle s'est affaiblie la rimoexige deux syllabes, lorsque l'accentustion de la pénultième empêcbe d'appnyer fortement sur la dernière (voyez Dilschneider Deutschs Verslehre, p. 147). En anglais, quoique Wyatt et quelques antres vieux poëtes s'en écartassent, la règle était d'abord observée, ainsi que nons l'apprend le roi Jacques dans son Reulis and coutolis : Quhen there fallis any short syl-

labis after the lang sillabe in the lyos, that are repeit thame in the lyne qubits that the repeit that the lyne qubits devel in the first lyne. Mis a present dense mosts accountes sur la pénnitiem iment fact bise ensemble, quoique la correspondance ne porte que sur la dernitre syllabe; on y peut même faire rimer une syllabe accountee avec une qui d'écrite. Pas craint d'écrite par la present des d'écrites par la la constitue que un present par la constitue de la constitue de la constitue d'écrite par la constitue de la constitue de la la constitue de la constitue avec une qui d'écrite par la constitue de la constitue d'écrite par la constitue de la constitue

d'erre : Thon art my father now, these words confers, That name, and that indulgent téndernes. Platen s'est permis la même licence en allemand, il a dit dans son premier Ga-

Farbenstäubehen auf der Schwinge Sommerlicher Schmetterlinge, et dans son Christnacht:

Vergesst der Schmerzen jéden , Und leht mit uns im Edén. Gette règle anrait du empêcher de terminer les vers français par un nom propre masculin , dont l'accent porte ordinairoment sur la première syllab.

nairoment sur la première syllahe. (3) Cette règle a conduit en arabe et en persanà de singulières conséquences. Les caractères, comme on sait, n'y expriment que les consonnes, les voyelles sont sous-entendues (l'alef lui-même nous semble nne véritable consonne; il ne pourrait sans cela exprimer indifferemment le son de toutes les voyelles D'ahord sans doute on en sous-entendail uue après chaque consonne; mais des contractions ont reduit leur nombre, il y a maintenant des lettres qui ne forment pas de syllabes : on les appelle quiescentes, et elles allongent toujour la syllabe qui les précède. La rime es la correspondance des deux dernières lettres quiescentes du vers et de toutes celles qui les séparent, qu'elles soient écrites ou sous-entendues. Il y a par couséquent au moins trois caractères rimants, et puisque la dernière syllabe qu'ils forment est nécessairement longue, le vert qui, comme le moktadeho, doit se terminer par une hrève, ne peut finir avec la rime. La rime arabe est ainsi la

III COURT

quelles que soient les syllabes qui la suivent (1); elles sont indifférentes au rhythme (2), et l'abaissement du ton les empêche d'en troubler l'harmonie. Cet accent ne peut être purement philologique: car, si sa prononciation résultait de la nature des mots, il y en aurait d'autres dans l'inérieur du vers qui exigeraient la même élévation de la voix et rendraient leur cadence insensible; il faut qu'une pause intellectuelle oblige d'y appuyer davantage (3), et que le sens soit, siono fini, au moins suspendu (4).

L'attention que la rime appelle sur le dernier mot du vers et ainsi légitimée par le rôle capital qu'il joue dans la phrase; l'accent oratoire s'unit à l'accent prosodique pour le rendre saillant, et la pause qui le suit résulte d'un accord manifeste entre le sentiment et la parole (5). Les noms propres, les expressions abstraites, et les mots auxiliaires qui ne servent qu'à préciser le sens et à compléter les idées antérieures, seraient déplacés à la fin du rhythme; rien ne motiverait l'importance que leur donneraient la déclamation et

correspondance d'une syllahe dont la dernière lettre allitère, et d'une on de plusieurs syllahes rimantes, dout la dernière est toujours longue.

(4) Il y en a nue dans nou vers femins et dans les prison italians, educadans les derisceitos, et les vers portugates en mit edicament nue no deux de me en sar l'autépieunt in en de la deux de me en sar l'autépieunitéen, quoique dans ne en sar l'autépieunitéen, quoique dans le premier cas ils é appellent inferiro. Un octave cité par Cressimbent i Comparpar posités, 1.1, p. 30] prouve évigements que le syllabe qui suit l'accunt compte pas en liaben, puisque des piano de donne syllabe y sont réputée vallabe plain;

Suspiria In hac notic recesserunt,
E andaro a ritrovar la mia reina :
In gremium suum sahulaverunt;
Dio vi mantenga, donna pellegrina.
Nihil respondens roversi fuerunt,
A mia si ritornaro la mattina;
Iloc tantum verbum mihi retulerunt;
Tu zappi Taqua, e somini l'arina.

(3) Cette pense ne doit pas être purement grammaticale, et, pour ainsi dire, matériello; elle doit s'associer à une idée, ou plutôt à un sentiment, et être aviage ne la déclamation

exigée par la déclamation.

(4) Cette règle n'admet d'exception que lorsque la consonnance est assex marquée ponr n'avoir point besoiu de

(5) Les participes présents sont par conséquent de fort mauvaises rimes; ils appartiennent à des phrases incidentes, qui ne peuvent usurper l'attention aux dépens du resto de la phrase. la mesure. Les adjectifs forment aussi communément de mauvaises rimes; ils n'expriment que des idées accessoires et ont rarement sur le sens de la phrase la même influence que les substantifs et les verbes auxquels ils sont subordonnés (1). Les rimes qui marquent le mieux la mesure sont les plus frappantes, celles dont la rencontre éveille et retient plus long-temps l'action de la pensée : ainsi les plus vicieuses sont des mots identiques (2), ou dérivés d'une racine commune (3); leur rapport est trop habituet et semble alors

(1) En prose, la logique rent qu'ils est modifient, les nivent; en vers, c'est le concient ajoites aux noms, qu'ils els modifient, les nivent; en vers, c'est le contrière; in rinne speide plus particulitàreire; la rinne speide plus particulitàlangues piruriennes, la subordination
langues piruriennes, la subordinatio

Des monts qu'ils eutassaient pour attaquer les cieux. Nous avous vu tomber lenr chef audacieux Sous une montagno bralante:

Jupiter l'a contraint de vomir à nos yeux

Les restes enflammés ile sa rage mourante; Jupiter est victorieux, Et tout cède à l'effort de sa main foudrovante.

(2) Nous ne ferions pas même d'exception pour ceux que l'on prendrait daus un sens différent; ainsi Raeine nous semble avoir en tort de dire dans Bajazet:

Toutefois, Acomat, ne vous éloignez pas; Pout-être on vous fera revenir sur vos pas. Les vieux poëtes français ne conuaissaient pas cette règle; probablement c'était une conséquence de leurs longues

tirades monorimes, que les autres formes de versification avaient adoptée :

Toz a genoz sont en l'iglise. Cil l'atendent de fors l'iglise.

Tristan, t. I, p. 48, v. 921. Voyer aussi v. 937 et 938; 1265 et 1266. Schilet (Art podique françois, p. 25, verso ) vonlait dejà, au milieu du 16e siècle, que la signification des mots rimants fut differente. Fried. von Schlegel n'a pas toujonrs suivi cette règle; dans la scène 110 de sa tragédie d'Atarcos , le mot Liebe rime trois fois avec lni-meme, Les Arabes, dont les poemes étaient monorimes, ne ponvaient appliquer dans toute sa rigueur ce principe, qui d'ail-leurs n'aurait plus eu de raison après un certain nombre de vers ; mais ils en exigeaient au muins sept avant que le même mot reparût à la rime. Nous ne cennaissons que la poésie sanscrite qui se seit fait quelquefois une loi do la vielation de cette régle : dans le Nalodaya et le Ghatacarpara, tous les mots qui riment ensomble ont absolument le même son. On peut cependant s'éez rier de la règle lorsque la répétition des mots donne plus de force au sentiment ou à la penseo,

Go, where glory waits on thee, But, while fame clast shee, Oh; sailt remember me. Oh; sailt remember me. The sailt shee, and the sailt sheet sheet sheet sheet. To thine ear is sweetest, Oh; then remember me. Other arms may press thee, All the joys that bless thee Sweeter far may be, etc.

comme dans cette Mélodie de Muore :

(5) Du temps de Marot, cette règle n'était pas encore adoptée; il no craignait pas de diro: trop naturel pour que l'on y rattache aucune valeur rhythmique (1). Les expressions qui ne différent que par des nuances ne valent point non plus celles dont le rapprochement étonne. La pause finale qui concourt à l'expression oratoire dessine plus nettement le vers que celle qui résulte de sa construction grammaticale. Le même principe oblige d'éviter et les consonnances trop peu nombreuses pour que l'imagination ne devine pas aussitôt quel mot les complète(2), et ces rimes banales que l'on a vues trop souvent associées ensemble pour attacher désormais aucune idée à leur rencontre (3). Les exigences de la théorie ne s'arrêtent pas même là : chaque ligne forme, il est vrai, une partie intégrante du rhythme, qui cependant n'est complet qu'à la fin du distique, lorsque l'oreille a reconnu la correspondance des deux rimes; la seconde a donc plus d'importance rhythmique que la première, et doit aussi être plus expressive, frapper plus vivement l'intelligence (4).

Le sentiment un peu vague qu'éveille naturellement chaque espèce de sons (5) acquiert par leur accentuation et leur retour plus de consistance et d'énergie. La rime peut ainsi reproduire, jusqu'à certain point, le mouvement intérieur de l'esprit, et se rapproche nécessairement de l'ex-

Les cerfs en rut ponr les biches se battent, Les amoureux pour les dames combattent. Sebilet assurait même (p. 25, recto) que ceux qui blamaient ces sertes de rimes n'avaient ancune apparence de raison.

(1) On sent, au reste, que toutes ces règles sur l'insuffisance de la rime sont snhordonnées anx ressources de la langue; aiusi. par exemple, en provençal, où la variété des terminaisons rendait les consennances plus difficiles, un met dont l'acception ne changeait pas pouvait rin er avec lni-même. (2) La Motte a eu sinsi tort de faire

rimer astre avec Zoroastre; Boileau a complétement mécennu cette règle lorsqu'il a vanté la rime de cercle avec couvercle dans la Métamerphose de Montmaur en marmile.

(3) Athènes et Démosthènes ; tombe et succombe ; lauriers et guerriers ; gloire et victoire, etc.

(4) Boilean reconnaissait co principe lorsqu'il conseillait de commencer par le second vers; mais son application est subordonnie à une foule d'autres rai-sens: ainsi des sentiments tendres exigeraient des rimes féminines, et le son de l'E muet est si sourd et si désagréable qu'en doit éviter autant que pessible de le mettre à la fin d'nne phrase.

to meure a la liu d'une porsas.

(5) C'est, ainsi que nous l'avons vu, la cause et le principe de la formation des langues: l'U exprime l'intensité et la prefendeur, l'O l'admiration et l'étonnement, l'A le sérieux et la deuceur, l'E la vivacité et la sérénité, l'I l'éclat et le superficiel.

pression musicale lorsque les sentiments personnels du poëte sont trop constamment mêlés aux faits et aux idées pour ne pas communiquer à la poésie une sorte de caractère lyrique. La constitution des langues modernes préparait encore ce rapprochement en donnant à leur versification une disposition plus mélodique; la quantité de chaque syllabe n'y résulte point d'une convention à peu prés arbitraire, mais du temps réel, nécessaire à la prononciation; la mesure y est devenue, sinon égale, au moins plus régulière (1). Dans les anciens idiomes, malgré l'autorité de la prosodie, la longue n'équivalait pas réellement à deux bréves, et le désaccord de la valeur des sons avec leur appréciation eût rendu le rhythme presque insensible, si une prononciation artificielle, complétement étrangère à la langue et à la pensée, n'en avait dessiné le mouvement (2). Ces tendances musicales des nouvelles langues devaient se manifester plus clairement encore dans la versification, et dans les consonnances qui en étaient le plus saillant caractère (3). Tous les sons ne nouvaient ainsi convenir indifféremment à la rime ; il fallait que les consonnances fussent réellement harmonieuses (4), et que, dans la poésie dont le mouvement lyri-

(1) Sant doute la quantité de toutes ay fillaben et la partier les regulares et actionnes il a mime; miss le poète dois réparir le lonme; mis le poète de maisière le ce que
renne et le brive de maisière le ce
ronciation des différents vere et de leurs
homatiches ue flosses point l'oreille,
compensation était impossible, poisepul la
derrée de choque plei doisi neu portie insépratée dans de la compensation était impossible, poisepul la
derrée de choque plei doisi neu portie insépratée dans de la compensation était impossible, poisepul la
que de la composition de la compensation était impossible, poisepul la
que le composition et les rattachait an
resie dureres; il ceit fails faire conocerder
qui le composition et les rattachait an
resie dureres; il ceit fails faire conocerder
(1) On ne powarit échapper a cette

(2) On ne pouvait échapper à cette nécessité que par une autre fiction, par une prononciation modulée qui était réellement, comme le disaieut les poëtes, ne sorte de chant. (3) Les sons ont une valeur musicale, même dans les idiomes qui accordent le moins à l'harmonie. On trouve dans uu poëme allemand en l'honueur do Beuri l'Oiseleur, mort en 936:

Kyrielcison
Pidi pom pom pom
Lerm, lerm, lerm, lerm,
Sich keiner herm,
Drom drari drom
Kyrielcison.

Ap. Morbef, De lingua et poesi germanica, Part. Il, eh. vu, p. 344. La plus graude partio dos vieilles ballades suèdoises est entremèlée d'un refrain sans aucane valeur intellectuelle.

(4) Ainsi on aurait tort de faire rimer piques avec briques, comme Boileau, ot sexe avec perplexe, comme La Chaussée. que était plus prononcé, elles revinssent plus souvent frapper l'oreille (1). Le rapport des deux rimes ne saurait donc rien avoir de conventionnel (2); il ne suffirait pas que leurs sons pussent de mêmenature, s'ils différaient par leur intonation (3) on par leur durée (4). Mais une correspondance exacte (3)

 (1) Ce priucipe explique la prédilection de la poésie lyrique pour les potits vers.

(2) Il fast que l'oreille le perçoive, et cependant, comme la plupart des poëtes portegais, Voltaire rimait pour les yeax; il uo craignait pas de dire dans le VIII: chant de la Henriade:

Près des bords de l'Iton et des rires de l'Eure Est un champ fortuné, l'amour de la nature. Racine lui-même a fait rimer fers avec fouers, et cher avec approcher, proba-bloment à l'imitation de Malberbe, quo Ménago en a justement blamé. Si le principe de Voltaire était vrai, la troi-sième personne du pluriol de tons les verbes, où ENT sont muets, devrait rimer avec les autres mots qui se terminenten ENT, mordent avoc prudent, etc.; à moins de violenter la lauguo ( comme il arrive lorsque l'on fait rimor le N qui indique la nasalisation de la voyelle avoc nn N consoune, hymen nvec humain), le rhythme ne serait plus sen-sible. Les Italiena ont grossièrement violé cette règle en autorisant la rime du Zdur avec le donx (orzo avec sforzo), et de l'I simple avec le donble J (Inigi avec prodigi). Pope ne l'a pas non plus tonjours observée, comme dans ces deux vers : Ah! let thy band maid, sister, daughter

And all those tender names in one, thy love; mais la rime n'est qu'un accessoire dans la poésie anglaise. Les Orientanx, an contraire, n'out auenn égard à l'orthographe; lour versification est uniquement fondée aur le son.

(3) Quoique toutes les voyelles expriment en français par six caractères, la Grammeire de Port-Psyal en reconnaît dix récllement différentes; Buclos en admet dix-sept; Beanzée et Boiodin en reconnaissent vingt, of d'autres grammairieus on ont distingué jusqu'à trente-deax. Cette multiplicité de sons est sans donte une des causes

qui firent substituer la rime à l'assonance, dont nos premiers poëtes s'étaient contentés.

(4) Cette règle était rigoureusoment observéo on allemand pendant le moven age; on n'y faisait point rimer les ves U, EU, OE, ni les longues A, E, O, avec les broves A , E , O ; on ne trou ve de frèquentes exceptions que dans le Grave Ruodolf, et dans les œuvres du prêtre Chuograt et de Wernber von Tegerusee. C'est la cause première de la règle qui proscrit la rime d'un pluriel avec nu singulier; le S ou Z qui différenciaît les deux nombres était le signe d'une sorte d'accentnation qui allongeait la désinenco. Des observations faites sur le vieux français pendant le 15° sièclo ne permotteut pas d'en douter : Si au-tem bacc vocalis E pronuncietur acuto, per so stare debot, sine bujus vocalis precessione, verbi gratia benez, chenez, tenez, et sic do similibus..... Item nomina et verba pluralia numera ( sie ) bane vocalem babontia in ultimis syllabis requirunt banc litteram Z. verbi gratia amez, enseignez; ap. Altdeutsche Blätter, t. II, p. 193. Le S avait la même destination en provençal; au moins Raymond Vidal nous apprond dans La dreita maniera de trobar, qe totas cellas (paraulas fomininas) qo fonoisson en A... s'abrevian en VI cas singulars et alongan si ou los VI cas plurals; Bibliothèque des Chartes, t. I, p. 495), et il avait dit (p. 193) : Huemais deves saber que totas las paraulas del mont masculinas..., s'alongan en VI cas, so es a saber : el nominatin ( il faut ajouter et el vocatio ) siugular, el genitin , el datin , ct en l'acusatiu et en l'ablatin plu-ral , et s'abrevien en VI cas , se es a saber : lo genitiu et el datiu et el acusatiu et el ablatiu siugular, et el uomina-tiu et ol vocatiu plural. Alougar apelli ieu cant hom dits : cavaliers , cavals. et autresi de totas les autres paranles del

lettres n'est point nécessaire; ce serait baser la rime, non sur l'harmonie des sons, mais sur une répétition souvent purce ment graphique de leurs signes (1), et appeler l'œil à jugger une question de consonnance (2). La suffisance de la rime ne peut, par conséquent, se déterminer par des règles absolues qu'admettrait également la versification de tous les idiomes; elle résulte de la valeur des lettres et des rapports de

mon. Pair il ajonte (p. 902). Tot hom prima què har venlela trabar... den ben gardar que neguna rima, que li ais metiter, non la metra fora... des son alongamen, ni do son abreviamen. Ansai les vieux poètes français qui mettaient un S, comme les troubadours, aux es directs du singuiler, les faissioni-lis rimer avec les cas indirects du plariel, qui en prenaieut un galement :

Quant II estez et la douce saisons Font foille et flour et les pres raverdir, Et li douz chanz des menus oisillons Fait as plusours de joie sonvenir.

Chastelain de Gonez, ch. XIII., p. XX. La règle no nous semble pa rationnelle loraqu'une consonne quelconque allonge la termination du singulier, comme le S allonge celle du pluriel; nous comprenous mal, par exemple, pour quoi rangne rimerait pas avec firans. Si un capport do unubre entre les mots rimants port de unubre entre les mots rimants mer un devrait point rimer avec emblémer, ni fe ronda avec parante.

(1) Pendant is meyen age, on l'en m'arst point de gimes pour l'accessiation, les différents E noffreient accessition, les différents E noffreient accessiment accession de l'entre des l'entre de l'entre d

et myn, où il a le son de notre diphthongue EU. (2) Presque toutes les langues ont, au moins pendant quelque temps, reconnu ee principe: ainsi, en arabe, les lettres qui dépendaient du même organe vocal, comme le dat et le ta, rimment fort bien ensemble; mais nulle part cetto tendance purement harmonique n'est aussi marquee qu'en irlandais. On y diaussi marquee qu'en iriandais. On y di-vise les lettros en buit elasses (douces, C.P., T; dures, B.D., G; rudos, CH, TH, FH, PH, SH; fortes, LL, NN, RR, M, NG; légères, BH, GH, MH, L, N, R, DH; faible, F; stérile, S; sourde, H), et la rime est suffisanto quand les lettres sont do la même; ainsi ghil rime avec inghin, et sop avec lot. Lorsque plusieurs consonues se snivaient, il n'ètait pas même néecssaire qu'elles appartiussent toutes à la même classo, le rapport de la dernière suffisait : fogmhar fassait avec gormgklan une rime de deux syllabos, quoique le G fut une lettre dure et le GH une lègère, On n'exige pas surtent une concordance exacte des voyelles; aiusi, en français, l'E rime fort bien avce l'A , et en allemand PE, l'AI et l'OI, avec l'O, et l'U ot l'U avce l'I, etc. Peudant le moyen age, on se contentait aussi fort souvent d'une eonsonoance approximative :

La chapele ert plaine de pueple.
Tristan saut sus, Faraine ert moble.
Tristan, t. I., p. 48, v. 919.
S'estes chevalier, loit la couche
Que vous douteiz., poi reproche.

Rutchouf, Nouvelle complainte d'Outremer, i. î., p. 16.
Dans la ballade Du mucosi: gouvernement de ce rogeume, Enstacho Dezchamps a fair inner emprine avec Famire; le tenvin, qui marque, en arabe, la nasalité de la voyelle, n'est pas non plus no obstacle à la rime. A plus forte raison peul-on fair or inner capsemble los leurs sons, qui varient de peuple à peuple, quelquefois même d'année en année (1).

L'oreille n'aurait plus reconnu la similitude des vers et l'unité de leur ensemble si leur syllabe finale ne l'eût rappelée pendant toute la durée du poëme par une consonnance identique (2). C'était, d'ailleurs, une conséquence de l'expression musicale de la rime: tant qu'il restait sous l'influence du même sentiment, le poête cherchait instinctivement à rendre les mêmes sons dominants (3). Lorsque, au

deux lettres nasales M et N; Otfrid a fait rimer ein avec hem; Krist, l. l. ch. Xvin, v. 44. Il en dovrait ètre sinsi de toutes les lettres finales qui no se prononcent point; il faudrait seulement que la terminaison du mot correspondant ful lougue; paturon rimerait mal aree rond et sein avec saint.

(1) Ainsi, par exemple, les poètes allemants du moyen âge na pouraient faire rimer les syllabes où les consonnes etaient dures avec eelles où elles étaient faibles, comme reissen et reisen, leute et freude; mais, en devenant moins marquée, la pronouciation a permis ces rimes, exeepté dans le nord de l'Allemagno, où olle s'est mieux conservée.

(2) C'est une loi do la poésie arabe, quoique dans les lougs poèmes didactiques et historiques les vers ne riment généralement que deux à deux. Le troubadour Peire de Corbiau avait ausissivi eette régle; les 240 vers de son

Thesaur reterminent tous en en. (3) Les troubdours étaient fidéles à cette râgle dans proupur lous leurs poècus de la comment de la comment de la comment de la comment de sainte Frist d'Agen, les Romans de forrers de Rossiko et de Ferdran, la collection de la comment de sainte Frist d'Agen, les Romans de forrers de Rossiko et de Ferdran, la collection de la comment de la commen

qu'une seule rime; nous elierons entre de la consecution del la consecution de la consecution del la consecution de la c

Fablar curso rimado per la quaderna via A sillabas cuntadas, ca es grant maestria, Mais co système ne tarda pas à vicillir, puisque, dans un Respuesta à un Decis de Diego de Valence (ap. Rodriguez de Castro, Biblioteca española, t. I., p. 556), Pero Lopez de Ayala el Viejo trouvait dejà, daus le 14º siècle (de 1332 à 1407), que los quatrains monorimes alexandrins étaient de antiguo rrymar et avaient le son rrudo. Plusieurs petits posines anglais, tels que The life of seinte Juliane (sp. Watton, t. I, p. 14) et The life of saint Margaret (sp. Ilickes. Thesaurus linguarum septentrionalium, t. I, p. 225) sont ecrits dans le même système, et le gallois Taliessin le suivait aussi quelquefois; voyez Rhaesus, p. 182. La forte accentustion de l'italien devait rendre cette forme do versification trop mouotone; sussi n'y conuaissons-nous qu'une scule pièce

monorime (ap. Crescimbeni, Common -

contraire, l'inspiration première devint moins présente à l'imagination que la variété des détails, la rime dut se modifier avec les sentiments successifs qu'ils excitaient (1); les poëmes se divisèrent en tirades monorimes dont la longueur n'avait d'autre limite que la durée de chaque sentiment, et ne reconnaissait aucune autre règle que la nécessité de former un sens complet (2). Mais le son des mots n'a pas seulement une signification obscure et toute sensuelle, il s'y mêle presque toujours des associations d'idées et des images qui frappent l'intelligence. On peut donc augmenter l'énergie de l'expression en multipliant les sons qui ont plus d'analogie avec la pensée, en les placant à la fin du vers, où l'accent s'unit à la pause pour les faire ressortir (3). La rime n'est plus alors le concours fortuit de deux syllabes semblables; elle s'appuie sur le sens des mots presque autant que sur leurs sons; si l'oreille percoit les bases de la versification comme les vibrations produites par un écho, c'est

tari, p. 522), et necore Mario Negrisoli, son autour, vivait au 16° siècle; c'ètait ainsi plutôt une affectation de bel esprite ou une imitation de copist qu'uno consiqueace naturelle du developpement de la versification. Au reste, on so tromperait probablement si l'on attribuait cette répetition des memes rimes bout cette répetition des memes rimes bitudo de la component mitriques. I'habitudo de la component de la component vers devait faire attacher une grande importance à tout ce qui facilitait l'action de la mémis

(1) On ne doitdone pas se préoccuper sculement de la nature des sons rimants, leur succession éveille des sentiments que le poète fait concourir à son

(2) On marquait même quolquefois la coupure par un vers plus court qui ne rimait pas avec les autres, comme on le voit dans la chronique provençale de Guilhem de Tudela et dans plusieurs romans français: Garin de Montglemne, Amize th amize, Burconde Comarchis, le Siege de Barbaste, Aimeri de Narhome, Girar de Vinee, Girard de Vinee, de Cardais de Blance, sec. Co vers sans rime carrespondante avait même un mon particulier, on l'appelait en flamand stert, quoes, c'en allemand stert, quoes, c'en allemand Marie, orphini, cibres de Montreuil Marie, completin, cibres de Montreuil Pinterrapion du rhythme; les nombreses chansons qu'il a insérées dans le Romans de la Violette suivent tonjours le première ves d'un disique (il rime avec première ves d'un disique (il rime avec le second), et la récit recommence par deux vers à rime plate.

(5) L'harmonie des sons rend aussi plus frappante celle des idées; voilà pourquoi les proverbes qui contienneut un jugement, qui clablissent un rapport entro deux idéos differentes, sont si souvent rimés, même dans les langues que leur esprit rend plus canonics de la rime, lo grec et le latin par exemple:

Oioς δτροπος, τοιουτος και δ λογος. Out non habet in aerc : lust in corpore. l'esprit qui les apprécie et leur donne une valeur réellement rhythmique (1).

Cette double expression ne pourrait cependant s'obtenir à la fois d'une manière complète; la versification doit opter, jusqu'à un certain point, entre l'impression musicale et le mouvement poétique de la pensée, et, sans jamais renoncer entièrement à l'un de ces modes d'action, elle se détermine dans chaque idiome suivant des tendances et des nécessités différentes. Dans les langues germaniques, où les mots ont conservé une accentuation assez prononcée pour dessiner le rhythme, la rime n'est qu'un accessoire dont l'oreille ne sent pas même toujours le besoin (2), et l'on évite de lui donner un caractère musical qui deviendrait bientôt monotone et usurperait l'attention qui appartient à la pensée (3). En italien, au contraire, la mélodie naturelle de la prose et

(1) Peat-stré fant-il faire exception pour les poèsies artificielles (celles des pour les poèsies artificielles (celles des poèsies de la commentation de la collection de la premier mérite set à déficulté vainceux. La rime des Arches n'a pass non plus le caractère profond que his celle est beaucon proise sessentielle au rhythme, puisque la quantité le marque bies plus, et nadagre la gravité nameur le commentation de la commentation de la commentation de modification sussicules de la commentation de modification sussicules de la commentation de la commentation de la commentation de la confession de la confession de la confession de la commentation de la confession de la

(2) Lord Surrey, Shakspeare, Milton, Thomson, Philips, et heacong d'autres Anglais, Vont même systématiquement virite, et les meilleurs petets allemands, Klopstock, Schiller, Gothe, etc., out cert quedquefois en vers blancs. Cette cert quedquefois en vers blancs. Cette cert que de la commentation et de la c

Pesprit, sinon Poreille. Les hons poètes renagia s'out Jamais employé ce genre de vers, et, malgré le talent des Italiens (Trissino, Alamanis, Ruccellai, Marabetti, Frugoni, etc.) et des Espagnols (Lopez de Vega, Boscan, Fernando de Lopez de Vega, Boscan, Fernando de verces, on ne pout voir dans leur compositions que des imitations maladroites, dépourrues de tout sentiment rhythmique.

la fréquente ressemblance des terminaisons font accorder une plus large part au principe harmonique de la rime; une syllabe entière ne lui suffit plus (1), et les consonnances habituelles du langage empêchent sa monotonie d'être jamais blessante (2). La versification française tient le milieu entre ces deux systèmes; le mouvement du vers y est trop peu marqué pour qu'il ne soit point nécessaire d'en dessiner fortement la fin; mais l'élévation de la voix sur les dernières syllabes rend leurs consonnances assez saillantes, sans l'adjonction d'aucune autre lettre semblable (3); leur consonne initiale est même inutile lorsque la nature ou la position de la voyelle oblige d'en prolonger le son quelque temps (4).

Cette accentuation périodique de la rime serait bientòt devenue fatigante, ji filalit trouver un moyen d'en dissimuler l'uniformité, et l'on sacrifia l'expression du rhythme à son euphonie; on fit succèder des mots d'une prononciation forte à ceux dont une syllabe sourde affaiblissait la cadence (5).

(1) Dans les vers ordinaires ( piano ), la voyelle accentuée est à l'avant-dernière s; llabe, et toutes les lettres qui la suivent doivent être exactement reproduites.

(2) La rime dn vers advaccialo porte su trois villades, et, aus fil o portugais et l'espagnol, où quelques vieus poètes, tela que Jorge Manrique et Jana de la fila de la villade de la

(3) Les poètes français qui voulsient, dans ces derniers temps, rendre la rime plus riche, eu reconnais-sient instinctivement le manvais effet, puisqu'ils cherchaient à la dissimuler par de frequents onjambements. Cette pretendes richeste viteits réellement qu'une affectation puérile; Join de mieux marquer la fin du rhythme, olle l'effaçais encore.

(4) Voilà pourquoi la rime qui n'est pas suffisante au singulier le devient au pluriel. Dana les commencements de la pocisie romane, ou allait plus loin encore; dans le poème sur Boëce, les voyelles longues ou suiviea d'nn S assonnent toutes ensemble, dies , veis, agues, rangures, guaris, v. 176-180.

reagents, guarter, to the small claim in the habitate's a supporter de longue testades monorimes, elle ne powrati étredes monorimes, elle ne powrati étredes monorimes, elle ne powrati étreline on friminiser, ce ne fixt que JeanBouchet et Ronsserd qui rendirent leur 
cotor reguleir, mais il sambie que, 
rector reguleir, mais il sambie que, 
restant sine; am noint Palezandrin 
vivax mannerite (P. Paris, Romancrerequeste, 20, de la dernière syllab 
du pressire hémistiche ne compte pasde pasde pressire hémistiche ne compte pasde pressire hémist

Dans une versification où l'absence presque complète de prosodie rendait l'harmonie si obscure, cette variété était d'ailleurs un élément indispensable ; elle distinguait nettement les distiques les uns des autres, et l'existence indépendante de chaque partie est aussi essentielle que l'unité de leur ensemble; le sentiment de la première est nécessaire pour une appréciation complète de la seconde (1). La succession des rimes masculines et féminines n'eût pas ainsi rempli · son but, si le rhythme avait conservé de la monotonie; son principe exigeait que le changement fût réel, et que les rimes dont l'E muet ne modifiait pas sensiblement le son ne suivissent pas immédiatement les autres (2). Ce besoin de variété conduisit plus loin encore ; au lieu d'enchaîner les rimes deux à deux, on les mêla avec des rimes différentes (3); mais lorsque de longs vers éloignent trop les consonnances et que l'entrelacement n'en est pas régulier, le rhythme devient trop obscur pour suffire aux exigences d'une

an commencement da 55 sédels, Adeuez le Roi entrelegait de la manière la plus régnifier les séquences de son roposition de la commence de la commence pendant un sentiment masiel bien plus sif, ne se dontaient pas de cette nécestité; Girand Riquirer dis timbes, dans 46 to temps, ap. Raynouard, t. III, p. 36:

De far vers adrechnrat, E far l'ai de mascles mots.

Drummend of Hawthorndes, voulus importer on anglain la succession régulire de non rimes masculines et féminions; porter en anglain la succession régulire de non rimes masculines et féminions ou qu'ille les autres poises refaires à de sommettre. Il y a bino, en allemand, sus sorte de finise féminions lorque II è su source de finise féminions lorque II è immidiatement d'une yillable accentuée; mai auteune régle en preservit juit de la consideration de la commandation de la commandation

Quant à l'anglais, il ne ponvait avoir de rimes féminines, puisque l'E muet n'y comptait jamais dans la mesure.

ny compani jamas dans la mesure. (4) Notre versification est, sous ce rapport, mieux eadeneée que celle des antres peuples; comme le monvement de lenr rhythme est plus marqué, ils ne sont pas obligés d'en rendre la fin aussi sensible.

(2) Racine n'a pas observé cette règle dans Andromaque, act. I, sc. 2. Avant que tous les Gress vous parient pan voix, Sonffres que Jose ici me flatter de leur choix, Et qu'à vos yeux, Seigneur, le montro quelque joie De voir le fils d'Achille et le vainoueur de

(5) Il faut alors renforcer le rhythme en groupant les vers en strophes. Les poètes narratifs allemands et italieus n'y manquaient jamais; voyce. Ointi, Wolfdieterich, Ecken Aughart, Rues Sigenot, Ravenna Schlacht, et La divina comedia, La Gerusalemme tiberata, et tous les poèmes du cycle earlovingion.

inspiration sérieuse (1); ce n'est plus qu'une coupe grammaticale qui donne seulement plus de tenue à la phrase (2). L'observation de ces lois est plus indispensable encore quand une intention plus musicale divise le poëme en périodes rhythmiques plus étendues; toutes les strophes doivent reproduire dans un même ordre les deux espèces de rimes (3), et former un rhythme et un sens complets (4).

Loin d'être une cause d'harmonie, l'attention que la rime appelle sur la dernière syllabe du vers le rendrait fatigant si l'oreille ne sentait aussitôt que la pause qui en marque la

(1) C'est la principale cause du peu de gravité de notre vers de dix syllabes.

(2) Speroni, Alessandro Guidi, et preque tona les potes bucolinges italiens du 17° siècle, croisient les rimes de 17° siècle, redissient les rimes de 17° siècle, redissient les rimes de 18° siècle d

loin lea consequences de ce principe, qu'ils faisaient quelquefois rimer eusemble les vers correspondants de chaque strophe, sans se préoccuper de l'harmonie de la strophe elle-même:

Freg ni nen no m'pot destrenber, Qu'en no chant e no m'alegre, Pero ben sai, que mais plagra Chansoneta de leu rima A la gen

Decomposen,
Que fan valer so que non es valen.
Los valens volon enpenher
Et encausar et absegro,
E die vos, que no m'desplagra,
Si la rait tornes cima

Del coven Sobresaben, Per eui valors e joi torn' en nien.

Per eus valors e joi torn' en men.

Elias Calrel, ap. Diez, Poesie der Troubzdours, p. 71.

(4) Le rhythme de La divina comedia est blamable sous ce rapport; il reste suspendu jusqu'à la fin du chant, et la pause qui suit chaque tereet le brise incessamment. Il était bon cepen-dant de faire sentir la coupure à l'orcille comme à l'esprit; l'exagérstion de cette nécessité a conduit plusieurs autres poétes à laisser dans chaque strophe un vers étranger an rhythme, ou qui n'y entrait pas complètement. Ainsi, l'auteur espa-gnol du Doctrina christiana écrivit son poème en stances de quatre vors , dont le quatrième était la moitié plus court , et ne rimait point avec les trois pre-miera; dans l'Ecken Ausfahrt de Seppen von Eppishusen, l'avant-dernier vers de chaque strophe ne rime pas non plus avec les autres, et le dernier a deux syllabes de moins. Voyez aussi le poëme de Salman und Morolt, et une chauson de Spervogel, ap. Mannesses, Sammlung von Minnesingern , t. II , p. 288 , col. 1. Loin donc d'appronver les stances semblables à celles de Rousseau :

Yous qui parcourez cette plaine, Ruisseaux, coulez plus lentement; Oiseaux, chantez plus doucement;

Zepbyrs, retenez votre baleine.

Respectez un jenne chasseur
Las d'une course violente,
Et du doux repos qu'il l'enchante
Laissez-lui goûter la douceur.

où les rimes se auccèdent régulièrement, commes si le rhythme n'était pas complet à la fin de chaque strophe, nous trouvons plus rationnel de marquer le passage d'une stance à une autre par la répétition d'une rime masculine ou féminine fin est la conséquence nécessaire de l'achèvement du rhythme. Dans les versifications qui admettent les consonnances finales, le rhythme doit, par conséquent, être simple, et se baser sur des éléments faciles à reconnaître : son obscurité donnerait à la rime un caractère de fantaisie ou de hasard. La prosodie ne peut donc alors attribuer aux différentes syllabes ane valeur arbitraire, ni même distinguer minutieusement la quantité qu'elles tiennent de leur nature : au lieu de les apprécier, on les compte (1). Celles-là seulement dont le son trop sourd est presque insensible sont rejetées à la fin : ailleurs, elles ne rempliraient pas suffisamment leur place et briseraient le rhythme en tranchant trop fortement avec les autres (2).

Le nombre de syllabes que chaque vers peut contenir ne résulte d'aucun principe théorique; il est subordonné au rapport qui les lie entre elles, et ce rapport dépend de la nature de leurs sons, et du système de chaque versification. Levers peut se prolonger jusqu'à ce que l'affaiblissement du rhythme oblige de recourir à la rime pour le faire ressortir. Ainsi, dans les langues sonores, les syllabes peuvent être plus nombreuses que lorsqu'une prononciation sourde donne moins de relief aux rapports prosodiques (3); et une plus

qu'une consonne pent scule légitimer.
(1) La plus grande partie des irrégula-rites que l'on trouve dans les manuscrits de nos vienx poëmes est certainement due à une orthographe vicieuse, ou à des syncopes arbitraires quo se permettent toujours les poêtes qui n'écrimat one pour le peuple: ils parlent sa lagne et sacrifient toutes les règles de la sutaxe et d'une bonne prononcia-tios aux exigences du rhythme.

(2) En français, par exemple, l'arti-culation de la consonne qui précède un E muet marque suffisamment la syllabe, lorsque le 1 bythme u'exige pas que la voix y appuie; mais quaud l'E muet est précède d'une voyelle, le son en reste si ourd, qu'on ne peut ini donner la va-

devient nécessaire. Il faut peut-être excépter les mots, comme paye, aoudoye, où le son de l'Y se joint à ceini de l'E et iui donne plus de force: nons n'oserions faire un reproche à Molière d'avoir dit dans le Misanthrope:

Mais elle bat ses gens et ne les paye point.

(3) L'alexandrin espagnol avait d'abord quatorze syllabes (des 1272, dans bord quatorie synanos ( des 12/2, unus le Tesoro, il n'en a pins que donze, pro-bablement à l'instar de la poèsie fran-çaise); beauconp devers du Libro del Pa-lacio, de Lopez de Ayala, en ont encore davantage, et le versordinaire en a réellement seize, pnisque l'assonance ne lie point les vers impairs : cesont de vérita-bles bémistiches, Les vers italiens peuvent ltur d'une autre syllabe : nue élision être aussi longs; Luigi Alamanni a écrit

grande uniformité du vers, un rhythme plus simple, des moyens accessoires d'en marquer la mesure (1), permettent également de l'allonger sans en compromettre l'harmonie.

Dans les langues anciennes, où chaque pied était un élément distinct du rhythme, un temps d'arrêt le séparait des autres, et du rapport mathématique des syllabes qui le composaient résultait une cohésion qui ne peut exister dans les langues modernes. La versification y est d'ailleurs trop subordonnée à l'expression pour continuer à se scinder ainsi par des pauses indépendantes de la pensée. Mais une déclamation trop uniforme deviendrait monotone, et la variété des intonations ne peut être arbitraire : si aucune loi ne les réglait, leur succession désordonnée porterait souvent la perturbation dans le rhythme. Un rapport régulier entre la prononciation de toutes les syllabes, s'associant au mouvement du vers , le rend au contraire plus marqué. Dans les idiomes dépourvus de prosodie, ce rapport ne serait pas compris sans une grande simplicité; les différences de prononciation sont trop peu saillantes. Une succession alternative de tons faibles et de tons forts y est seule sensible, et l'accentuation de la rime, qui fait appuyer sur la dernière syllabe, imprime à tout le vers un mouvement iambique (2).

Cette mélodie du vers domine quelquefois l'harmonie des mots; mais, loin de la neutraliser, elle en rend le mouvement

sa comèdie de Flora en vers de seize syllabes, acceutués sur la qualorzième, et Bernardino Baldi, abbé de Goastalla, qui florissait vers 1600, en a fait qui avaient jusqu'à dix-bnit syllabes; ap. Crescimbeni, Commentarj, 1.1, p. 2.

(1) Comme les rimes intérieures, l'harmonie périodique des acceuts et la division en hémistiches ou en piedé égaux. Quand les pieds sont asses marqués, on peut même se passer entièrement de la rime, non sealement dans les tidiomes dont l'accent est fort marqué, comme le grec et le latin, mais dans les langues slaves, qui u'ont qu'une accentration purement philologique.

(2) La présis respansels servit publicit trechaiger, misi en mouvement intendance, ni l'on s'en rapporte sa ten san doute, si l'on s'en rapporte sa nom du genre le plun répandi promane, et une falfadé) el à sa forme sans concident de la companie de la resiscial de la companie de la resisciation ancienta. A l'abbence de la rifiction ancienta. A l'abbence de la rifiction ancienta. A l'abbence de la riciète aussi à l'imitation de la posisiarabé; comme la rime y change de place et porte souvent sur plasteurs sy laborpromonée. Per de la rime de la presentation de la posision de la position de la posiplus prononce: à certaines places qui varient suivant la nature du rhythme et l'expression de la phrase, on les réunit dans une seule cadence ; on fait coïncider l'accent de la prononciation avec celui de la déclamation (1). A la fin du vers, cet accord doit même être complet; il faut donner plus de force au rhythme, et l'accentuation fait mieux ressortir la rime qui n'est point, précédée immédiatement d'une autre svilabe accentuée (2).

Puisque la puissance de la rime augmente toujours avec l'impression qu'elle produit, les règles de la versification doivent proscrire tout ce qui pourrait affaiblir ou détourner l'attention. Telles sont, au premier rang, toutes les consonnances différentes qui lient ensemble des mots que le rhythme rendait étrangers (3); cette répétition superflue fatigue l'oreille et la laisse peu sensible aux consonnances

(1) Les accents, on plutôt les pauses Les vers français qui se terminent par ui suivent la dernière syllabe soucre un monosyllabe devraient le faire préd'un mot, sont un moyen de varier le rhythme do l'alexandrin frauçais, dont M. W. von Schlegel (Observations sur la littérature provençale, p. 65) et les antres critiques qui en ont blame l'uniformité n'ont pas assez tenu compte. Quoi-que lea syllabes impaires sembleut ne pouvoir être aussi accentnées que les autres, les accents secondaires dessinent mieux le vers quand ils portent sur la troisième et aur la neuvième syllabes; ils lui donnent un rhythme plus prononcé, puisqu'il ne devient seusible qu'après trois termes, et que l'acceut principal qui marque toujonrs la sixième et la douzième syllabes le continue de la manière la plus regulière. Mais le poëte u'en peut pas moins chauger l'accentuation rhythmique auivant sos convenances; il faut sculement que les accents secondaires ne précédent pas immédiatement les autres, et qu'il y en ait an moins un dans chaque hémistiche. Voilà pourquoi ce vers de Corneille blessera toutes les oreilles sensibles à l'harmonie : Vous le mieux révéler qu'il ne me le révéle,

(2) Ou ne peut aiusi approuver ce vers de Boileau :

Que me sert en effet d'un admirateur fade ?

eeder d'une sylishe muette on d'an autre monosyllabe dout la liaisou étroite avec le mot précédent ne déplace point son accent : Malherbe a cu tort de dire: Prenez garde à ses mœurs; considérez-la

(3) Cette considération doit faire reousser la rime léonipe , soit qu'elle ait lieu dans un même vers, comme dans

ee distique de Dryden :

Farewell, she cry'd, my Sister, thon dear Thon sweetest part of my divised heart; soit qu'elle lie les hémistiebes de denx vers differents, ainsi que dans ces deux exemples:

Enfin , las d'appeler un sommeil qui le fuit, Pour écarter de l'ui ces images funèbres. Racine, Esther, act. II, sc. t.

Mais son emploi n'est pas d'aller dans une De mots sales et bas charmer la populace. Boileau, Art poétique, chant III.

Une consonnance qui ne porte pas sur la fin des hémistiches blesse egalement l'oreille, lorsque les deux syllabes sont accentuces, comme dans ce vers de Voltaire :

essentielles qui servent de base à la mesure. Les pauses grammaticales qui se trouvent à la fin des vers affaiblissent l'effet de la rime, quoiqu'elles ajoutent à son accentuation; l'importance qn'elles ont pour le sens empèche de percevoir toute leur valeur rhythmique. La rime devient moins sensible encore lorsque ces pauses interrompent le mouvement du vers etfont appuyer la woix sur des mots indiférents au rhythme (1). Peut-être l'harmonie est-elle encore plus gravement compromise quand un changement d'idée ou même un repos trop prolongé sépare des rimes qui ne produsent d'effet que par leur liaison (2): le parallèlisme des deux membres du distique n'est plus senti (3); la consonnance des

Et d'un mil vigilant épiant ma couduite, Et dans celui de Crébillon :

L'amour u'a pas tonjour respecté la nature.

(3) Ce défact est surtont fort sensible dans la poèsic dramatique, où le chargement d'interlocateurs marque eurore davantage la panse. Malgré la raplitié ut dialogue, Gothe a violé cette règle dans ces vers de la première partie du Faust :

VALENTIN.
Parire den!
MEPHISTOPHELES.

Warum denn night ? VALENTIN. Auch den!

MEPHISTOPHELES.

Gewiss.

VALENTIN.

Ich glaub' der Teufel sicht.

Le dialogue ne devrait être brisé qu'à la fin des hémistiches, si ce n'est quand la pause ajoute de la force à l'expression: a mis, par exemple, elle appelle l'attention sur le Qu'il mourd'd du vieil Horace, et fait mieux ressorlir tout ce qu'il y a d'ènergie sauvage dans ce cri d'un vieillard qui vient de perdre ses deux autres fils.

(2) Boileau n'a pas toujours suivi cette règle (Art possique, ch. II, v. 37, 57, 81, etc.), et Marmoutel l'a expressément miéo daus sa Poésique; il u'en reconnaît la nécessité que pour les vers entrelacés.

La faute est bieu plus graude lorsqu'il n'y a pas de panse après le second vers, comme dans ces vers de Pope :

Nothing is foreign: parts relate to whole; One all-extending, all-preserving soul Councets each being.

La rimo des hémistiche l'aggrave encere.

(3) C'est e que les musicieus appellent une phrase carrée; plus la carrent parfatte, plus ll'harmonie est consentieur en l'armonie est consentieur en l'armonie est consentieur en l'armonie en l'arm

Cieux, écoutez ma voix; terre, prête l'oreille. Ne dis plus, ô Jacoh, que tou Seigneur se meille; Pécheurs, disparaissez : le Seigneur se révaille.

Les poëtes dramatiques anglais qui écrivent cu vers rimés ont un sentiment plus exact de l'effet produit par cette abance de parallélisme; ila terminent autres vers eux-mêmes devient une rencontre sans régularité, et par conséquent sans harmonie.

Sans doute, des écrivains qui ne distinguaient pas l'effet naturel de la rime des associations d'idées que l'habitude y rattache se sont exagéré sa valeur. Elle n'est, au fond, qu'un son redoublé, et cette répétition toute matérielle ne peut ajouter à la phrase aucune beauté réelle, ni d'expression ni de pensée. Il n'est pas jusqu'à sa puissance musicale qui ne soit plus restreinte qu'on n'a voulu le reconnaître : car la mélodie consiste bien plus dans la proportion des sons que dans leur retour périodique, et cette périodicité elle-même n'est pas complète, puisque après chaque distique elle est interrompue (1). Mais voir seulement dans la rime soit l'imitation inintelligente d'une versification étrangère (2) non moins irrationnelle, soit un moven grossier de remplacer la quantité prosodique que les langues modernes avaient perdue (3), ou une malheureuse nécessité qu'impose le repos monotone qui termine tous les vers (4), ce serait s'abuser plus étrangement encore sur sa valeur. Par le retour du même son, la rime fait pour le vers ce que le vers fait pour le

chaque scène par trois vers sur la même rine. L'auteur allemand d'une légeude da 42 siècle indiquait les coupures de la même manière (ap. Graff, Brétisha, L. II, p. 2971), et son exemple a été suivi par liego von Loogenstein, dans le Marter der heitigen Martina; par Wirnt von Gravenberg, dans le Wigolet, et par Ulrich von Turlein, dans le Wilhelen. (1) Dans les vers français, il est vrai, (1) Dans les vers français, il est vrai,

Ulrich von Turlein, dans le Wilheim, (1) Dans les vers français, il est veria, elle continne jusqu'à certain point par la succession régulière des rimes mascalines et féminines, mais l'espèce d'harmonie qui en résulte se base bien platto sur le rapport des accents que aur la ressemblance des sons.

(2) Des critiques n'y ont vu qu'an résoltat de l'influence de la poésic celtique, arabe, scandinave, ou nne imitatioo des vers léonins, qui s'étaient introdoits dans la poésie latine du Bas-Empire. (3) E perció, essendosi generalmente nell'uso comone perdnta la distinzion delicata e gentile del verso dalla prosa, per mezso de' piedi, s'introdusse quella grossolana, violenta e stomachevola delle desinenzo simili; Gravina, Ragion postica, l. II. (4) Mablin, Mémoire sur la nécessité

when we pure la poster forecasts.

P. 25. Cest profite (refit poor la cases; la pause que la rime force la voix à faires sur la dernière syllab dout se legitimer par une pause intellectelle.

Bance que la rime l'est l'est de la comparation de la rime l'est l

poëme par le retour du même rhythme : elle lui donne de l'unité en rendant plus sensibles les liens qui en rattachent ensemble les différentes parties. Cette alliance de deux sons semblables éveille le sentiment musical : elle dispose l'oreille à sentir le rapport des autres syllabes, et l'esprit à saisir l'alliance des idées. Loin d'être stérile, la rime s'adresse à l'imagination et au sentiment, et les remue tous deux à la fois. Mais ce retour systématique de syllabes accentuées, unies deux à deux par des consonnances, finirait par fatiguer également l'esprit et l'oreille, si quelque nouvel élément n'introduisait de la variété dans le rhythme, tout en respectant son principe et ses conséquences (1).

## CHAPITRE IX.

## DE LA VERSIFICATION BASÉE SUR LE RAPPORT DES ACCENTS ET LA NUMÉRATION DES SYLLABES.

Dans les idiomes où l'accent philologique n'avait point complétement disparu, il était un moven facile d'empêcher l'accentuation de la rime de rendre le rhythme trop uniforme : c'était de donner une valeur rhythmique aux accents des autres mots, et, en les mettant en saillie, d'affaiblir la prépondérance de la dernière syllabe. Lorsque l'accent des mots avait conservé tonte sa force, cette accentuation du vers était même une nécessité; il eût fallu, pour y

<sup>(4)</sup> Telle n'est pas cependant la cause de la monotonie que l'on a sonvent re-prochéo à la versification française ; elle

marquée dans les vers que dans la prose. Le changement successif des rimes masculines et féminines n'a pas, ainsi que tient bien plutôt à l'accentuatinu unifor-me des dernières syllabes, à la cadence naturelle de la langue, qui est plus autrelle de la lengue, qui est plus dans le rhythme.

échapper, modifier la prononciation habituelle, diminuer l'expression de la langue, et il est au contraire de l'essence de la poésie d'en augmenter l'énergie et la couleur (1).

Cette variété d'intonation imprime un mouvement plus musical au rhythme; mais, à moins derendre toute harmonie impossible, il faut qu'elle se reproduise dans tous les vers, et cette symétrie ne serait pas même suffisante dans les idiomes faiblement accentuées où la poésie aurait atteint quelques développements (2). Si deux syllabes accentuéesse suivaient immédiatement, l'élévation de la voix sur la seconde serait à peine sentie, et l'oreille chercherait en vain à rattacher à quelque rhythme une suite monotone de syllahes muettes (3). Sans doute, cependant, cette alternative des temps forts et des temps faibles ne conserve pas toujours une parfaite régularité (4); les accents eux-mêmes sont trop mobiles et trop différents. Il y a des mots qui doivent une accentuation plus marquée aux lettres qui les composent (5),

(4) Le gothique aurtout avait une accentuation fort marquice et tout à fait régulière; le radical y était uestemeut separé des autres syllabes, et un systéme cumplet de flexicos lo faisait ecorre nieux ressortir. Toutes les langues qui endéris ient avaient conservé cet a vautage; les mots y avaient un accent systematique qui portatis ur la première syllabe.

(2) haos la plupart des ancicuoes poisies slaves elles-mémes, uoo seulemont tous les vers devaient avoir un nombre uniturme d'accenta, mais il fallait que le deroier y tombét sur la même syllabe, qu'il donnat une cadence semblable à toute la pièce.

(3) Cela n'arrivait que dans les lanques classiques, où le valeur presodique dechaque syllabe était déterminée d'une maoière mathématique; mais dans les idiomes mudernes la prosodie est incessemment modifiee par la quantité naturelle, par l'expressiou, et par la coostroction de la phrase.

(4) Ainsi, par exemple, quoique les vers d'Offrid n'aient pas le même noubre de syllabes, il y en a toujours quatre accentuées dans chaque hémistiche.

Plosients aarants ont mêmo prétenda que cette irrégularité était volontaire, qu'Offrid donnait alternativement à es vera quatoret es sies syllabes; mais uous n'avons pu riem y voir de systematique; comme le rhybine ne s'appusit pas sur les syllabes sourdes, elles semblaigut in différentes. Cette irrégularité se reproqu'on me compreud même pas que leur rhybine fuit sonsible.

chython 601 sensible.

The property of the pro

aux sentiments qu'ils expriment et à la construction de la phrase où ils se trouvent (1); quelques uns peuvent même perdre ou gagner un accent suivant le caprice du poête (2). et ces mille diversités, qui varient presque à chaque mot, modifient toutes l'élévation de la voix. L'harmonie ne peut donc avoir un caractère mathématique, elle n'est pour ainsi dire qu'approximative, et l'oreille en est le seul juge ; toutes les irrégularités qui ne la choquent point sont légitimées par le succès. Ainsi, par exemple, en prolongeant le son d'une syllabe accentuée, la quantité permet à la voix de se reprendre assez pour accentuer encore la syllabe suivante (3), et les temps faibles n'ont point l'importance mu-

nature des voyelles et à leur position dans les mots, mais une prosodie sy-atématique, comme celle des Grecs; au moins Grimm dit | Beutsche Grammatik. t. 1, p. 16, 20) qu'on ne doit pas le nier, et Lachmann a cru en retrouver des souvenirs dans la versification du moven age. S'il était possible d'ajouter nne foi enfière à une jactance de poète, on en trouverait dans Ovide nne preuve posi-Alt ! pudet et getico scripsi sermone

Et placti, gratare mihi! coepique poetae Inter inhumanos nomen habere Getas. Pontica, l. IV, ch. xm, v. 19. (1) Cette influence qu'exercent des

circonstances étrangères à la nature des mots avait d'autant plus d'importance dans l'ancienne versification allemande, qu'elle ne se basait pas sur l'accent eu lui-même, mais sur l'élévation relative de la voix; une syllabe brève v comptait pour une accenture devant une muette, de même que l'accentuce pouvait rendre muette la brève qui la suivait,

(2) Nous ne parlons pas seulement de l'accent que donne la différence de l'expression, comme par exemple à du liebel, qui devient tonr à tour un spondée, un iambo et un trochée, mais d'une ac-cen uation purement philologique; ainsi darin, hierin, toran, warum, woher, peuvent preudro l'accent sur la première syllabe, quoiqu'il soit ordinaire-ment sur la seconde; plusienre mets d'origine étrangère, tels que barbar, Altar, Pallast, sont accentues indiffé-remment sur l'une ou l'autre syllabe; quelques noms modifient leur accentuation en changeaut de dialecte ( comme Tag), on même en passant d'un nombre à un antre (das Haus, die Hauser), et beaucoup de monosyllabes deplacent!'accent des dissyllabes qu'ils précèdent et qu'ils suivent : Sulzer . Allgemeine Theorie, s. vo Woulkland, Ce deplacement des accents a lieu aussi en portugais; ainsi, au lieu de faire porter l'accent sur la première d'impias, Manezes a dit :

Donde se ouvem bramar feras impías. Les poëtes anglais se permettent des licences plus grandes encore; ils accentuent les mêmes mots d'une manière differente lors même qu'ils ne sont separés que per un petit nombre de syllabes; Milton, par exemple, accentuait presque Indifferemment les deux syllabes de mankind, Cette transposition arbitraire de l'accent avait lieu surtout dans les mots composés don tla dernière syllabe était longue et avait

un I, comme moonlight, sun-rise; mais on en trouve aussi des exemples quand la terminaisou était brève; tels sont forehead dans le prologue du Canterbury Tules; nutesheit et kernel dans Hall, Satires, I. Ill, sal, I.

(3) Dans le premier vers de la quatrieme strophe du Nibelunge Not, il y a sicale des autres ; le rhythme paraît complet quand on a senti tous les accents qui lui servent de base (1).

Ce système de versification exige néammoins une numeration de syllabes à peu près exacte; une légère intonation est presque loujours nécessaire pour adoucir le passage d'une forte accentuation à une autre; cette régularité elle-même sufficial pas. Le rhythme se bases ur la valeur philologique des mots, indépendamment de la phrase où ils se trouvent; il faut donc un lien matériel qui les unit tous ensemble, et montre que leur réunion n'est pas une juxtaposition fortuite, mais une véritable union dont le principe est intellectuel. Ce ne serait pas même assez que de lier quelques mots par le rapport de leurs radicaux; l'allitération deviendrait alors la vraie base du vers, et tous les mots qui resteraient en dehors sembleraient étrangers au rhythme. Il est donc nécessaire d'en marquer la fin, non par une accentation déjà faible en elle-même, et que rendrait encore

même trois syllabes accentuées qui se suivent immédiatement :

Diu, höhnit wérte unz in den sibenten täc et Lachmann Pa reconnn aussi comme nn principe positif: Wo zwischen zwei Hehungen die Senkung fehlt mass die Silhe lang sein durch Vocal oder Consonanten; Athandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaffen zw Berlin, anne 1832, part, philol, p.

253.

Thurstenn vresilection altenande or heath item plans are les nombre des centres que sur celui des syllabes, et les quique chose de semblale a lieu me-cation. C'est, comme nons l'avon déju l'estimate de l'est de rines féminions. Nulls part cette et des rines féminions. Nulls part cette par les comme nons l'est de l'estimate de l'es

ge of Corynth de lord Byron); celle de Chaocer en est devenue si obscure, que deut pas sur on principe (voge "Tyrwhiti, Eusy on Ite verrifection of Conservation, 1985). The provide the surface of the Conservation, 1985 of the recommy distributed for the conservation of the cons

moins sensible le rapprochement d'autres accents, mais par une forte consonnance que l'oreille puisse reconnaître aussitét : la rime est le complément indispensable de la versification accentuée (1).

Quoique la prolongation de la voix sur une syllabe diffère essentiellement du temps d'arrêt qu'exige son accentuation, des nuances aussi délicates se conservent una dans la bouche du peuple; insensiblement la versification s'appuie sur tout ce qui affecte la prononciation, sur, la quantité comme sur l'accent, et, pour donner au rhythme plus de simplicité et d'énergie, on cherche à coordonner ses éléments, à les rapprocher les uns des autres (2). La prosodie se simplifie; les radicaux qui étaient brefs s'allongent, les autres syllabes longues s'accentuent; il ne reste plus que des brèves sur lesquelles la voix glisse legèrement, et des longues fortement accentuées (3). Cette unique diffèrence s'affabilit à

(1) C'est l'explication du pen de snecès de toutes les tentatives pour écrire en vers blancs; la rime peut seule marquer assez la fin du vers pour empècher les enjamhements, et avec l'enjambement et des syllabes sans valeur prosodique il n'y a pas de rhythme possible.

(2) Dans les premières années de 1,50 sièce, no finait dèjs, dans la versification alternande, se succèder immédiation alternande, se succèder immédiation alternande, se succèder était hèves, même que la première était hèves, mentieure qu'à la correption de la versification qu'à la correption de la pagea; cer les accumples en sont plus finaite de la versification qu'à la correption de la versification qu'à la correption de la versification qu'à la finaite de la versification qu'à la finaite de la versification qu'à la finaite de la versification de la versification de la finaite de la versification de la finaite de la versification de la finaite de la versification de la versif

(3) Dans un manuscrit du 11° siècle on trouve déjà la preuve que la quautité de l'allemand était fort marquée, puisqu'on en mèlait, sans briser le

rhythme, dans des hexamètres latins:
Pisces namque vorant illos ubl prendere
possunt
Praheina, lahs, charphe, tineo, barbatulos,
orco,
dint, naso qui bini nimis intus sunt accrosi.

Ap. Alideuische Bigtter, t. 1, p. 328. et Heinrich Francalob (Frouwenlop) , qui mourut en 1317, écrivait son poéme sur la sainte Vierge dans la même mesure en latin et en allemand. Lors-que, en 1555, Konrad Gesner publia ses hexamètres latius, il s'exprima en termes qui ne permettent pas de révoquer en doute l'existence d'une quantité gé-néralement reconnue : Metra et homocoteleuta multi scribnnt, ut plerique omnes puto populi , Latinis , Graecis el Hebraeis exceptis : carmina , in quibus syllabarum quantitas ohservetnr, ne-mo; Mithridates, De differentiis linguarum, fol. 36, verso. Les essais de Fischart (dans son Geschichtklitterung, en 1576) et de Clajus (Grammatica ger-manicae linguae, en 1578) feraient même croire que ce nouvean rhythme eut une sorte de succes. Klopstock fut le premier à reconnaître positivement que la quantité des mots allemanda depend euticrement de leur prononciation et

son tour; c'est entre les flexions et les radicaux qu'elle était surtout marquée, et de nouvelles contractions allongent journellement les dernières syllabes.

Si tous les mots conservaient le caractère uniforme que l'ancien idiome leur avail donné, la régularité de l'accentation pourrait suppléer à ce qu'elle n'aurait plus d'assez sensible. Mais quand la popularité d'aucun ouvrage n'a fixé la langue, quand un grand centre littéraire n'en maintient pait la pureté, bientôt une mauvaise prononciation l'altère; de mots étrangers (1) ou formés dans un tout autre esprit(3) s'y introduisent, et le rhythme finit par exiger que les accents, devenus à la fois moins sensibles et moins régudiers, se succèdent dans un ordre systématique dont ils pouvaient auparavant se départir (3).

La rime nècessitait un appesantissement de la voix sur la fin du vers, et l'alternative des syllabes accentuées et de celles qui ne l'étaient pas donnait un mouvement iambique à leur ensemble (4); cette raison matérielle n'était même

colorida erce l'accont dans toutes esc formes. Ondejue chose de semblable de exister en italien, car, loraqu'une particule monosyllabique y et unie à m mot terminé par une voyelle accontiet, en redonde sa consonue initiale est, en redonde sa consonue initiale est en redonde sa consonue initiale est particular est est est est est est est est sectuation, que la prononcialism sonore de l'affixe aurait nécessairement dibiblic; on renforce l'accont par la

specials.

(I) Fretiena in context be a concret of the (I) Fretiena fees on it strangives; a non modernet sell en appropriate in the context of the context

poésies légères des tronbadonrs et des trouvères (voyez l'introduction de Gürres, Altdewtiche Volks-und Meistertieder), ou même les traduisait littéralement; voyez les Minnesang de Ruodolf von Ninwenburg.

(2) Cette corruptien se fait surtont sentir en affemand de 1550 à 1500; mais ses causes premières existaient déjà doux cents ans auparavant, (3) Rabbuhn s'en était déjà imposé la loi dans son Susonna, en 1555; Ciajns,

tot dans son Sukonna, en 1355; Cajns, a Ayres, d'autres encore, suirirent son exemple; mais ce ne fut qu'Opitz qui cut assez de crèdit pour en faire nue règle generale dans la première moitié du 17° siècle,

(4) Ce mouvement iambique est si marquè dans les vers français, que la voix y appuie sur les syllabes paires, même lorsqu'elles finissent par un E muet, comme le prouve ce distique de Raciue:

Dieu pontra võus montret par d'importants bienfaits Que sa parôle est stable et ne trompe jamais. pas la seule. Dans les langues modernes dont l'accent n'avait point disparu, la cadence de la plupart des mots était tro-chaïque, soit, comme en allemand et en anglais, que la première syllabe fût plus expressire que les autres (1); soit, comme dans les idiomes romans, que les traditions de l'accent de porter sur les terminaisons. En donnant au vers un mouvement iambique, on était donc obligé, pour en faire coïncider l'accent avec celui des mots, de les briser par de fréquentes césures, et la versification en devenait plus forfequentes cateririsée. Le lien factice qui reunissait les mots dans un seul vers apparaissait davantage, et, en tombant sur une désinence, l'accentuation de la rime rendait la fin du rhythme bien plus sensible.

 L'accent allemand porte tonjours aur la syllabe principale; il n'y a d'exception nn peu générale que ponr les mots composés, où l'habitude d'accentuer la premiere syllabe a quelquefois deplace l'accent que la règle voulsit sur la finale, comme dans Vollmacht, Jungfrau, Vorwort, Antlitz, Missgunst, Unkraut, Ursache: pour les mots en EI. ENZEN et IREN, qui sont accentués sur la fi-nsie (Grimm, Deutsche Grammatik, t. II, p. 95, 142 et 341), et pour les particules qui, n'ayant pas de sens par elles mêmes, n'ont droit à aucun accent, et, comme en français, reçoivent de la pause qui les sépare des autres mots nne sorte d'accentuation sur la dornière syllabe ; mais on peut, en vers, les faire rentrer dans la règle : on y tronve quelquefois darum, coran, worin (Nous n'avons pas a nous occuper ici de l'accentuation irrégulière de quelques mots : lebéndig, ap. Grimm, Deutsche Grammatik, t. 1, p. 23; E-lénd, ap. Graff, Offrid's Krist, pref., p. 9). Au reste, la quantité est bien peu marquée, puisque Sulzer a pu dire : In unserer Sprache kann der Trochäus wie ein Spondäus ausgesprochen werden; Allgemeine Theorie, s. vo VEAS. En anglais, l'accent porte aussi aur la première syllabe, quand ce n'est

pas nne prefixe; il ne passe anr la deuxième que dans les trisyllabes terminés en ATOR, ATOUR, on ayantune diphthongne à la seconde syllabe, et dans les dissyllabes dont la dernière voyelle est nn E mnet ou une diphthengue, excepté dans les mots terminés en OUR, en AIN et en ION, où il suit la règle générale. (Au reste, l'accentuation anglaise a épronvé des changements trop bizarres pour qu'on y cherche risa de systématique: ainsi, wherein et thereby, qui sont accentues sur la dernière ayllabe, l'étaient autrefois sur la pre-mière; tandis que always et also, qui avaient l'accent sur la seconde, l'ont maintenant sur la première.) La prononciation a fait aussi de l'accent un caractère distinctif des homonymes, qui sont à la fois verbes et substantils; cenx-ci le prennent conformément à la règle : a contract, a déscant, et les antres le reculent sur la finale : to contráct, to descont. Quant aux monosyllabes, ils recoivent, comme en allemand, la quantite qu'on veut leur donner ; les articles eux-memes sont quelquefois employes comme longs; Pope a dit, dans son Essay on Criticism :

The treach' rous colonrs the fair art betray... In words as fashions the same rule will holdet lord Byron, dans Child Harold:

Still to the last it rankles a disease.

Les accents doivent ainsi porter sur les syllabes paires; les vers qui semblent contredire cette règle (1) sont, au contaire, une conséquence du principe sur lequel elle se fonde (2). Ils ont une syllabe de moins, et l'accentuation que la rime veut alors sur une syllabe impaire déplace les accents de toutes les autres. Mais, soit qu'on suppose que ces vers sont diminués d'une brève au commencement, ou augmen-

(1) Les vers anglais sont quelquefois accentués sur les avilabes impaires, mais ils en ont alors sept au lieu de buit; et cette différence de longueur n'est point un caprice, elle résulte du nombre des muettes, qui, quoique ue comptant pas dans la versification, allongent réellement le vers et nécessitent un rhythme plus marqué. La même raison obligea d'accoureir ansai le ters béroïque, de ne lui donuer que dis syllabes au lien de onze ou donze, qu'il a dans les autres langues, et de faire entrer dans sa meaure une pause qu'elles ne connaissent pas. Nous avous dejà explique ponrquoi le mouvement des vers espagnols était trochaïque; la dernière ayllabe y a même si peu d'ioflucace, qu'ou peut la anpprimer lorsque la septieme est accentuée, comme dans la romance de la princesse de France du Cancionero de romances, qui commence par cea vera : 1

De Francia partió la nifia, De Francia la bien guarnida: Ibase para París, Do padre y madre tenia.

Do padre y madre tenia.

Maia ce rhythme pouvait devenir iambique, lea imitations de Boacan ne per-

que, lea imitations de Boscan ne permettent pas de conserver le moiudre doute à cet égard; ses vers de dix syllabes en out onze, ainsi qu'eu italien et en portugais:

Riberas del bamilde Manzanáres Apacentaba una pastora bermósa.

L'accest portait, en espagnol, sur la phontisime, parce que la tain et les nagues gothiques, dont il dérirait, ne l'avaient jamais met a dernière; et lorsque l'imitation du vest français, octobre prement nature de meimes avoir develop percent nature de meimes qui avaient influé un mots versification, engagierul i peuple à faire detton, engagierul i peuple à faire deves de bui syllaire, la sonorité de la

langue empêcha de sentir la nécessité de leur Monner une syllabe de plua, comme dans uos vera feminins.

(2) On trouve cependant en auglais des vera dont le mouvement est anapeatique, comme :

May I govern my passions with faborate sway.

Mais la versification y est certainement plutôt basée sur l'expression et une pronouciation nu peu arbitrairé que sur des étéments essentiels, puisque, malgré
la nullité prosodique de tona les monosyllabes, il y a des vera qui en sont eutièrement composés:

Arms and the man I sing, who forc'd by fate.

Ask of the learn'd the way; the learn'd are blind, etc.

Quant à l'allemand, peut-être n'est-il pas que seule mesure qui n'y sit été imitée; mais nons ne parlona ici que d'un rhythme base sur des principes dout la raison se rend compte, et non de celui qui n'est qu'un caprice saus consequence, ou qui doit toute sa force à l'habitude, ct à une déclamation musicale, étrangère à la uature de la laugue. Aussi l'ancienne versification ne s'écartait-elle presque jamais de la règle : nous ne pourrions guères citer, comme excep-tion systèmatique, qu'un vienx Leiche (ap. Graff, Distiska, t. II, p. 294), et des poèsies lyriques d'Ulrich von Liechteustein, qui vivait dejà au milieu du 13º siècle, et elles confirment encore ce que nous disions tout à l'heure, puisque les Leiche se chautaient, et qu'ila étaient nne imitation des séquences, inventées par Notker Balbulus vers la fin du 9º siècle, ou des autres posses latines du même temps; voyes Lachmann, Ueber die Leiche, ap. Rheinisches Museum für Philologie, t. III, p. 427 et 429. tés d'un anacrouse (1), la voix, qui appuie toujours sur la dernière syllabe, s'abaisse et s'élève alternativement sur celles qui la précèdent (2).

Il n'est cependant pas nécessaire qu'il y ait un accent philologique sur toutes les yillabes que le rhythme accent philologique sur toutes les yillabes que le rhythme accent et (3). Lorsqu'il est suffisamment marqué pour être senti sans peine, la liberté qu'il laisse à la pensée accroît sa puissance, et sa variété devient un nouvel élément de plaisir. Mais si le nombre et la place des accents indispensables dépendent trop de la nature des langues, de l'espèce des vers et des habitudes de la déclamation, pour être déterminés par des règles purement théoriques, leur disposition arbitraire a des bornes que les nécessités du rhythme ne permettent pas de franchir.

Les idiomes qui, comme l'allemand et l'anglais, ont des différences d'intonations que leur versification ne reconnaît pas (4), exigent plus d'accents métriques; leur rhythme est moins régulier et les syllabes qui n'y concourent pas empèchent de sentir le rapport des autres. Les langues que de

(4) Le lectore seale d'un vers prouve que son irrègularité porte sur le commencement, et non sur le fin ; jamais, con l'arrèg se sait se constitute de la constitute de la companie de la companie de satierment différente, et dans les inques fortement accentuées, la dernière yilbbe ne reste indée; la prononciation l'unit à celle de la prononciation l'unit à cell qu'il le pracède, et le trouvezoure descente.

le jmourement demeur i amhique.

(2) Cest à torque la théorie d'Hermann a voulu sonnettre à la mône ide.

veut de base la le verification, is durie
des sons et leur intensité, base la poèce
des sons et leur intensité par les
des veut de la commence par une
longue; la passe qui sépare chaque pied
autorité précéde d'une brêve dont la
rée babitoielle des syllabes, side pas sensable en
dans la rereficiention accentisée, la différence des yilabes, side pos sensable en
de par l'expression de la phrase pour

de par l'expression de la phrase pour

qu'il ne soit point nécessaire de la rendre plus seillante; et en mettent les ayllabeaccentuées à le fin des pieds, l'eppesantissement naturel de la voix sur les dernières syllabes s'unit à l'accent pour mieux foire ressortir le rbythme.

(3) Dans l'encienne verafication r nase ct celle de la plupart des autres peuples slaves, l'accent était même hien plus oratoire que philologique: il portuit sur les syllabes les plus importantes pour le sens, quels que fussent les lettres dont elles étaient composées et le rôlo qu'elles avaient joué dans la formation des

(4) Ils ont également des syllabes accentuices, de non eccentuices, et des muettes; mais l'allemand donne aux muettes la même valeur rhythmique qu'à cellea qui n'ont pas d'accent, et l'anglasi me leur en reconnaît aucune; dans un aystème comme dans l'autre, ir rhythme so base sur une fiction que la prononciation réelle vient incessemment détraire. nombreuses vovelles rendent plus glissantes et plus obéissantes au mouvement du vers n'obligent point de le marquer aussi souvent que lorsqu'une prononciation pénible et fortement articulée vient à chaque instant briser le lien qui en retenait les différentes syllabes (1). La place des accents ne reste point non plus sans influence sur leur nombre. On ne peut les réunir tous à la fin du vers, quoique le rhythme doive y être plus fortement dessine qu'au commencement (2); l'harmonie serait rompue, et on ne sentirait plus l'union de toutes les syllabes dans un ensemble systématique ; il faut répartir les syllabes accentuées d'une manière plus égale, et en mettre une dans la première moitié du vers, qui corresponde à la rime (3). Rien cependant, dans cette distribution, ne résulte précisément des nécessités du rhythme, rien n'empêche ainsi qu'on ne la modifie, mais à la condition de multiplier les accents, d'en rapprocher un du commencement et d'en faire concourir un autre à marquer la fin (4). Peut-être ne s'est-on pas non plus suffisamment préoccupé de la nécessité de distribuer les accents d'une manière uniforme (5); en obligeant la voix d'appuyer davantage sur

<sup>(1)</sup> Ainsi, par exemple, dont accents suffisent en italien pour dessinrel et hythme, et il faut en allemand que tontes les syllabes qui terminent les iambes soient accentuees. Göthe et Platen out vonlu mesurer leurs vers par dipodies; mais lears tentatives n'ont cu, et, si nons pour ons en croire notre orcille, ne meritaient ancus succès.

<sup>(2)</sup> Les vers italiens enx-mêmes penvent commencer indifféremment par une longue ou par une brêve. En anglais, cette liberté va jusqu'à faire suivre la panse de l'hémistiche d'une longue, comme dans ce vers de l'Essay on criticism de

How ring on wing | under the cope of hell; et il y en a aussi de nombroux exemples dans le Nibelunge Rot; on en trouve un des le premier vers:

Unz ist in ålten møren | vvånders vil geseft.

Cet abitraire du premier pied existe ence en allemand, même pour les petits vers. Peut-être le chinois et le portugais sont-ils les scales langues ob les yilabes du commencement sient une véritable valeur rhythmique; dans les versportnegais de arie major, la secondo vent un acceut; over pour les exigences de la versification chinoise, p. 44, note 3.

(3) Voils pourquoi l'euclécasyllabe

<sup>(3)</sup> Voilà ponrquoi l'eudécasyllahe italien est accentne sur la sixième syllabe, et le portagais sur la quatrième, on à son défaut, sur la sixième.
(4) Ouand l'accent mangue en italien

<sup>(4)</sup> Quand l'accent manque cu italien sur la sixième syllabe, il en fant un sur la quatrième et sur la huitième. (5) La régularitén est portée nulle part

<sup>(5)</sup> La régularité n'est portée nulle part aussi loin qu'en Chine; les aceents doirent se reproduire symétriquement jusqu'à la fin de la pièce sur toutes les syllabes, sant la première et la troisième dans les vers qui en ont cinq, et la troisième et

certaines syllabes, ils donnent plus de gravité aux vers où ils sont le plus nombreux (1), et l'oreille est désagréablement surprise de ne pas trouver entre les deux membres du distique cette symétrie complète qui lui semble une conséquence de leur unité (2).

la cinquisme dans ceux qui en ont sept; Abel Rémans, Nouveaux mélanges assatiques, t. 1, p. 325-544. Cette régularité n'existait pas crepedant dans l'ancienne versification chinoise; qualification de la companie de l

p. 58, note 1. (1) Voilà ponrquoi le dernier vers de chaqne quatrain du Nibelunge Not a sept accents, tandis que les autres n'en ont que six; l'effet est le même que s'il avait

en quelques syllabes de plus.
(2) Cette barmonie est d'antant plus nécessaire, que la quantité et l'accentuation finisseut presque toujours par se confondre : les deux principanx éléments dn rhythme s'nniraient pour le rendre insensible. An reste, la régularité qu'exige la théorie est rarement observée dans la pratique d'une manière complète : la versification anglaise surtont n'en tient presque aucnn compte. Milton ne rimait point et donnait quelquefois à ses vers jusqu'à deux syllabes de plus ; dans les vieux poëmes écrits en alexandrins, on ajontait indifferemment une syllabe à chaque hémistiche (voyez Guest, History of the english rhythms, t. I, p. 230, note 1); Pope îni-même mêlait des vers de douze syllabes parmi cenx de dix, et en liait trois par la même rime, sans s'inquiéter de la carrure musicale, comme dans ce passage :

Waller was smooth, but Dryden tanght to
join
The varying verse, the full resounding line,
The long majestick march and energy divine.

Les accents varient depnis un jusqu'à einq, même dans les vers qui riment ensemble, et sont quelquefois en opposition avec les régles d'une bonne prononciation; ainsi, dans ce vers du Somson Agonistes: A mard'rer, a revolter and a villain, la voix devrait s'élever progrossivement sur les quatre syllabes de a recolter, et l'accent tombe sur la première et sur la troisième; Shakspeare avait déjà violé tous les principes du rhythme dans un vers qui ressemblait beaucoup à celui de Milton:

Call him a standerous coward and a viliain.

La césure n'a pas plus de règularité; on
la met indifféremment après la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième syllabes, ou on la supprime entièrement; an moins ne pouvous-nous en recommaitre nue dans les vers où on ne la fersit de

sentir qu'en séparant des mots étroitement unis par la pensée: Back to my native moderation slide... And place on good security his gold... Your own resistless eloquence employ.

Il n'est pas jusqu'à l'harmonie eutre les accents des deux rimes qu'on ne violat sans scrupule; Dryden ne craignait pas de dire: The air was vold of light, and earth unstable,

And waters dark abyas unnavigable.

Dans les vers blaues eux -memes, on néglige de terminer le rhythme par nne
syllabe accentuée:

Yoid of all succour and needful cómfort.

et cette ngëligence sa d'autant plus extraordinari que Milton poursi di dire: Of succore nal all needlat consider viold i reguler; quoqui y en ni ordinariereguler; quoqui y en ni ordinariement dix; les vers da Polyubbon de Devision en ni donne, et Chapman lear de l'Histor, Quand on voil es mellears posten negliger si cavalierement toutes de l'Histor, Quand on voil es mellears posten negliger si cavalierement toutes de l'Histor, quand on voil es mellears l'autant de l'autant d Sans doute, ces principes n'expliquent ni toutes les exigences, ni toutes les anomalies des ystèmes de versification
basés sur l'accent; pendant long-temps aucune règle écrite
ne guida la fantaisie des poëtes (1), et, chaque jour, une prononciation différente ou une déclamation particulière (2)
dont nous ne nous rendons plus compte, modifiaientle rhythme: ce ne fut qu'après de longs tâtonnements que l'oreille
parvint à le fixer, et que l'habitude lui donna une véritable puissance (3). D'ailleurs, la versification accentuée

littératures orientales. Cette opinion semblo même avoir été partagée jusqu'à certain point par des Auglais, puisque Pope appelait le vers de sept acconts prose, et que Chancer a dit dans le House of Fame:

To maken songes and dities In ryme, or els in cadence.

(1) Pocceke l'a dit de la posite arab, el governme historia devalum, p. 10 cipinion (Bibliothera arabica-historia devalum, p. 10 cipinion (Bibliothera arabica-hisponia anglo-astron no recombission anglo-astron no recombission de la company de la company

Ic ben d-eerste, die dit bestont over de gesellen, Rooit en waerd gedicht-t in de vlaemsche tongue.

De consi van rethorikern, st. 236.

(2) Il semble, par exemple, résulter d'une expression du Poesia statiana, d'Andrucci, que les premiers postes italiens mettaient l'accent, non sur la huitième syllabe, mais sur la septième; au

moius, il appelle ce dernier rhythme dimensione siciliana, et l'on en trouve d'assez nombreux exemples dans La ditina comedia:

Che morte tanta n'avésse disfatta. Termine fisso d'etérno consiglio.

Les poëtes plus récents se sont encore quelque fois parmis cette disposition des accents, comme daus ce vers de L'Orlando furioso:

Ed a Calesse in poch' ôre trovossi;

mais ils ont toojours des intentions d'abrmonie que a'weint pas les autres.

(5) Dans des vers italieus faits en ricks par l'un chain or badiui, il e nombre d'és par Unadium Obadiui, il e nombre d'un enchainement régulier de consonnances. Nous citerons seulement les six preniers, dont le mourement a repréduit pendant toute la pièce;

Délio vero vero narrare

Nullo ne diparto.
Anno millesimo
Christi salote centesimo
Octuagesimo quarto.
L'accent des mots n'était pas lui-mêmô

immuable; ou trouve dans l'Alighieri :
Alla dimanda tua non satisfàra.
Che trasse fuor la virtu d'ariète.

Mais daus tous les exemples que nous connaissons (supplico, podésta, pétal); ce sont es fronco ou des advacciolo que l'on a fait renirer dans la règle générale na secentiants sur la penutica que l'on a secentiants sur la penutica que l'on a cestiunità de estaction de la constantia de la certifica de l

n'est point matérielle comme celle des littératures anciennes; l'expression y exerce une influence prépondérante, et viole sans scrupule les règles les mieux établies. Le rhythme n'y résulte plus d'un principe unique que l'on cherche à produire dans toute as force, mais d'une réunion d'éléments divers, qui ont tous des nécessités différentes, et il faut souvent sacrifier les développements de quelques uns pour mieux faire ressoritre les autres.

### CHAPITRE X.

# DES CESURES (1).

Jamais le rhythme n'est plus fortement dessiné que lorsqu'il modifie la prononciation habituelle des mots et do-

p. XXXIV, note 7), et les règles n'ont encore rien de bien obligatoire, puisque Iriarte a commencé son poème sur la musique par un vers où la sixième syllabe est brère:

Las maravillas de aquel arte canto.

(1) La piemrie de langage nons force de designer par le même mod des riche en de même mod des designer par le même mod des riche en le même mod des populares i la coppare des men de la pieme de la mental de la pieme de la mental del mental de la mental del mental de la mental d

117 de l'ère vulgairo ( Hept Houstens, P. 51, 52), Terentianus, son contemporais (v. 1674), et les écrivaius postérieurs-Ou désignait auparavant la césure des mots, suivant la place qu'elle occupait dans lovers, par τριθημιμέρις, πενθημιμερες et έφθημεμερες ( nous préférous la forme la plus conforme à l'étymologie. quoique la plupart des critiques sient quoique la prupara ues critiques areus adopté la terminaison eu x; ; voyes Plutarque, Fragmenta, t. XII, p. 811, édit, de Reiske, et le Scholiaste d'Hé-phaistion, p. 85, éd. de Pauw. Les Grees avaient une autre césure qu'ils appelaient orarorer: c'était celle que mar-quaient à la fois la fin d'un pied, celle d'un mot et d'un membre de phrase. Ils connaissaient deux autres pauses suivant Aristeides (ap. Meibom , p. 40): une simple, λειμμα, et une double, «ροσθεσες; mais nous ne savons rien ui sur leur place ni sur leur nécessité. Il est seulement permis de conclure du silence de tous les auteurs qui ont écrit sur la métrique que leur mine, pour ainsi dire, leur forme; la loi qui les ordonne et en compose un ensemble métrique apparaît alors dans toute sa force, et les divergences de leur accentuation et de leurs sons n'altèrent plus l'harmonie du vers ni l'uniformité de sa cadence. Lorsqu'il se décompose en pieds distincts, ses divisions ne doivent donc pas coïncider toutes avec les mots; on sent mieux leur liaison artificielle quand la déclamation les brise, et une prononciation si différente des habitudes de la prose caractérise profondément la poésie (1). Ces césures sont ainsi d'autant plus nécessaires, que le rhythme a un caractère plus vague, que la quantité sur laquelle il se base est moins naturelle, moins prononcée (2), et qu'une accentuation plus uniforme ou plus marquée lui donnerait un mouvement étranger, souvent même contraire à sa nature (3).

valeur était exclusivement musicale. Peut-être la simple divisait-elle les premiera pieds, et la donble se trouvait clle à la fin du vers, lorsqu'il fallait accentuer le rhythme avec plus de force; mais nous ne pourrions appuyer cette conjecture sur aucun témoignage.

(1) Co vers d'Ennius peut servir d'exemple ;

Urbem fortem auper cepit fortior hostis. Il fant copendant excepter le rhythme iambique; la panse qui snit les mots s'associe alors au monvement du vers et le dessine avec pins de force. Dans la versification basée sur l'expression, ces césures sont tellement inutiles, que des vers entièrement composés de monosyllabes y sont sonvent fort harmonieux : Le jour n'est pas plus pur que le fond de Au seul son de sa voix, la mer fuit, le ciel

lis le sont cependant beaucoup plus en français que dans les autres langues modernes, parce qu'elles sont plus accentuées et que l'accent des monosyllabes n'est jamais aussi sensible ; peot-être anssi parce que la prononciation n'y lie pas antant qu'en français les consonnes finales avec la voyelle suivante. Aussi,

quoique Pope ait fait des vers monosyllabiques assez harmonienx :

Ah! If she lends not arms, as well as rules, What can she more than tell us we are fools? il les a réprouvés de la manière la plus formelle:

Then ten rough words oft creep in one d

(2) Voilà ponrquoi elles étaient beau-conp plus nécessaires en latin qu'en grec, où les ancieus poètes les negligesient quelquefois, comme dans l'Ilial. 1, v. 214:

There eivern reage, an a jaxeo' weiges Mais elles devinrent de plus en plus importantes quand la quautite vint à s'affaiblir; Plutarque appelle dejà les vers qui n'en avaient pas υκορυθμος; t. X, p. 809, éd. de Reiske; et la mé me expression se trouve dans Hephai stion, p. 178, et dans Eustathios, p. 740. Les Latins ne connurent jamais un rhyth-me aussi relâché; Terentianus dit en termes positifs, v. 1704:

Harum si nulla est species deprensa, Magistră Versum recusant, nec vocant heroicum, et Victorinus la répète presque dans les memes termes; ap. Putsch, col. 2509.

(3) Cette raison cenconrait, avec celle que nous indiquions tout à l'heure , à

La césure la plus importante sépare du dernier mot qui concourt à former le second pied la première syllabe du troisième (1). C'est alors seulement que le rhythme se dessine; il ne peut être senti qu'après le rapport des deux premiers pieds, et la césure l'empêche de se briser aussitôt; elle montre la relation du troisième pied avec ceux qui le précèdent, même avant que l'oreille ait pu en apprécier la valeur prosodique (2). A défaut de cette césure, il en faut

rendre les césnres becuconp moins nécessaires en grec qu'en latin : Sed accentus quoque, eum rigore quodam, tum similitudine ipsa, minus suaves babemus; Quintilien , l. XII, eb. x , par. 53.

(1) Marcus etiam Varro libris Disciplinarus acripiti observase see in versa hexametro, quod omnimodo quintus semipos verbum finiret, et quod priores quinque semipedes aeque magasam vin haberent in efficiendo versu, aque etili posteriores septem; Aulu-Gelle, I. XVIII, observatione de la companya de la companya quinto pluba habitotich, e'était la cinquiamo pilabe qui rimati avec la filemina le pluba habitotich.

De planetu cudo metrum cum carmine pudo-On appelait cetto eésure «πθαμεμερες ; elle était suivie d'une passo asses marquée pour allonger une syllebe qui partout ailleurs eut été brève, comme dans ces vers de Virgile ;

Luctus ubique, parör et plurima mortis îma-Altius ingreditür et mollia crura reponit.

Quoique l'élision n'empêchât pas la césure, ainsi que le pronve ce vers de l'Eméide :

Hacc ait, et liquidum ambrosiae diffudit odorem, on donnait habitnellement nne valeur iutellectuelle à la pause :

Arma virumque cano | Trojae qui primes ab oris, etc. à moins qu'elle ne séparât deux bréves dont la prononciation eût alors exigé plus de temps qu'une longue, et aurait rendu la régularité du rbythme impos-

sible : Formosam resonare | doces Amaryllida syl-

Aussi, comme nous allons le voir dans la

rendre les césures becucony moins né- note suivante, cette césure était insuffi-

(2) Il semble probable que l'on pouvait rendre également sensible la lissou des mots per une cohésion qui n'existit pas dans la prose; sinsi, lorsque la seconde syllabe da troisieme pied était un monsyllabe, la mesure le réunissiti d'une manière esser Étroite pour marquer le rhybime, comme dans ee vers de Virgile : Ut vidit: Que mens tam dire, miserrime

Conjux mais il fallait alors que le mot complémentaire du troisième pied fût inseparablement uni par le seus au quatrième; sans cels le vers eut été divisé en deux bémistiches égaux, qui, comme nons le verrons dans un instant, en auraient entièrement détruit l'barmouie. L'accentua tion letine ajoutait encore à la valeur de eetto césure ; l'élévation de la voix , n eessitée par l'arsis, porteit alors sur la dernière syllabe d'un mot qui n'éteit jamais occentuée dens le langage ordinairo, et eette difference donnait en rhythme un es ractère plus sensible. On rejeteit même les césures que précédeit une brève pour empêcher l'acceptuation du vers de se eonfondre avec celle de la prose; mais ce motif n'était pas le scul, puisque le gree, dont l'accent porteit presque in-différemment sur les trois dernières syllabes, ne les admettait pas non plus Cheque mot est pécesseirement snivi d'une sorte de pause, et l'on devait éviter de séparer per la prononciation deux syllabes réunies , non senlement par le rhythme, mais par la prosodie qui leur donnait la valenr d'une longne. Ce fut dans le 5º siècle que Nonnos commença à admettre le rous xera recrov reo-xacov; meis le versification était en pleine décadence; voyez Strave, De exitu versuum in Nonni carminious. Les Arabes ont senti aussi la nécessité de pe pas

une double après le premier et le troisième pied; on cherche à suppléer par le nombre des liens à la force que leur position ne leur permet plus d'avoir (1). Au contraire les deux derniers pieds, dont l'influence sur le rhythme est prépondérante, doivent rester isolés des autres; ils ressortent davantage quand ils commencent et finissent avec le même mot (2); si, pour le dernier pied surtout, ce principe n'est. pas constamment observé, on évite au moins toujours d'en

laiser trop de 3 pllabes sans montrer se lisos métriques qui les retiennent ensemble; dans le premier vers de chaque piéce, lorsque le trythme n'a pas encore frappé l'orcille, ils font ordinairement irmer les bémistiches. Les poétes latins du moyen êge mottaient aussi quelquepremiera vers ! Paul Warnefrid, par exemple, commence sinsi son bymo à saint Jean-Baptisto;

Ut quesnt laxis | resonare fibris Mira gestorum | famuli tuorum.

mira gestorum ; immui tuorum. et un poëte anonyme du 12° siècle a imité sou exemple dans un hymne dont le rhythme est lo mêmo:

Christo, sanctorum | decus angelorum. Les ancions bardes gallois faisaient ausai rimer ordinairement les denx hémistiches du promier vors:

Hnnydh hirloew 'l bystlys, | Gwymp 'l lhuu yn 'i lhaesgrys. Ap. Rhaesus , p. 170. (1) Stat sonl | pes et frens fo | rox spumen-

On pepulai cue ciarro ar celeprapare el ferencia mendia insulai.

On appulai cue ciarro ar celeprapare el ferencia del carte d

dos I. II., v. 564; I., VIII., v. 440; I. I. X.
v. 138; I. X., v. 880; I. XI. v. 298), ot nous no connaissous dans les écrivains postérieurs qu'un scel exemple semblable (ap. Juvénal, sal. VII, v. 55), que plusions retriques out mêmo corrigé. Les poètes despards deux hévées (εκπ εταγετρον ερακουργί il «'en trouve quelques exemples daus Virgile:

Atque opere in medio defixa | reliquit aratra.

Georgica, I. III, v. 849.
(voyoz anssi Aeneidos I. II, v. 525; I. V, v. 408, 695, etc.). Horace s'est encore servi deux ou trois fois de cetto formo (I. IV, u° v1, v. 5, otc.); mais plus tard elle disparut complétement.
(2) C'est d'aulant plus nécessaire en

(2) Cest d'autant plus necessaire en latin quo l'accett du moi se confondait alors nécessairement avec celui, du pied, pniqu'il no portait jamais ser la linalo et qu'il avançait d'une syllabo lorsque la peinultième teit h'orère. La psusse qui suivait le quatrième pied etait si marquée, que la syllabo qui lo terminait pouvait en perdre sa quautité nattrelle et devenit longue;

Ta d'int mes l'oppes Shoreposets i errenvero. Hiadis l. XI, v. 36. Omnis cura viris, uter essèt endoperator.

Les polites hucoliques grees regardaient cette elsare métrique comme une rèple dont il n'étail pas permis de s'écutior. Lorsque les quatre premiers piods do l'hetamètre étaient séparés de inquême par une passe, on les appelait même repress'est comodures; vorse l'accon ( ou plutôt le grammairen postériour dons le nom nous est rest incenue), l'arge parse

séparer les élèments par une pause qui rendrait leur unité moins sensible (1).

Lorsque la force de l'expression est devenne plus importante que la régularité de la forme, le rhythme n'a plus les mêmes nécessités matérielles; ses éléments relèvent en quelque sorte de la pensée et n'exigent point des divisions et de intervalles que l'orcille seule apprécie. La versification ne repose plus d'ailleurs sur des données Inséparables de la langue, qui se retrouvent également dans la prose; elle résulte d'un accord entre les idées et l'élévation de la voix ou l'harmonie des sons, et ces bases n'ont rien de général, elles tienent à l'essence de la poésie elle-même. Pour la distinguer du langage ordinaire il n'est plus besoin de césures qui brisent les mots aux dépens de la pensée. Au lieu de se découper en pieds purement métriques, le rhythme veut une pause intellectuelle qui ajoute à l'expression du vers.

La versification basée sur la durée ne peut à son tour

«στετενω», p. 196. Virgilo et les antres poëtes latins n'observaient pas cetto règle: Formosum pastor Corydon ardebat Alexim. Delicias domini; nec quid speraret habebat. Bucofica, écl. II, v. 1.

(1) Ansi trouve-t-on raroment un monosyllabo à la fin des vera groca et latina, lorsqu'il n'est pas réelloment uni au mot précédent par une élision on par la grammaire (lorsquo c'est un enclitique; v., est, r., ne, que, est.).
Presque jamais les Latins un en escrutaent les de la companya del la companya de la companya del companya del companya de la companya del company

Odyssees I. VIII., v. 60.

Dans les langues modornea, où les pieds n'ont pas la même cohesion, cette passe no produit pas un anssi mauvais effet sur lo rhythmo, même lorsque l'on veut imitte la metrique des anciens, comme dans ce vers de Voss :

Schündeit gelbat und Geschlecht gibt alles

der grosse Monarch : Gold.

On no l'évito que parce que le rapprochement do la pause qui termine le vers blesserait l'orcillo, a moins quo le mot précèdent no fût lui-même un menosyllabe:

Celul qui met un frein à la fureur des flots. on que l'on ne accrifiat l'harmonio à l'expression :

Je veur dire la brigue et l'éloquemo : car, D'un côté, lo croid du défiant mé opourante. Les Anciens étitaient aossi soigneusement les passes grammaticales qui, en séparant les éléments du premièr pied, empéchaient de sentir leur liaison, et par conséquent lo rhythme. Cette règle n'a pas éte non plas tonjours observée par les Homérides :

BOL/ dité de supras succors d'eres de l'appar de la page de l'appar de l'appa

μεται-Hiadis 1. I, v. 52. Θή\*- λμος σ\*έπι δορπον άνηρ άγορηθεν ά-

Odyssene l. XII, v. 439. maia ils marquaicut alors la liaison rhythmiquo des denx mots par uno syn-

admettre la cèsure du vers; ce serait introduire une pause entre deux pieds qui doivent rester dans le même rapport de temps que les autres : aussi de pareils repos ne se trouvent-its point d'une manière constante dans les vers qui ont pour principe une quantité toute matérielle (1). L'irrégularité que jetteraient dans le rhythme des interruptions aussi opposées à son mouvement naturel répugne surtout à la poésie lyrique; elle rendrait une étroite association avec la musique impossible (2). La versification grecque n'en offre presque aucune trace, même dans les vers asynartètes, où il semble cependant qu'on aurait pu marquer avec moins d'inconvénients le passage d'un ordre métrique à un autre. Le vers élégiaque est le seul où la césure paraisse entrer dans le rhythme (3), et peutêtre le petit nombre de vers qui nous ont été conservés, leur nom de pentamètres (4), et leur liaison avec l'hexamètre (5), autorisent-ils à douter de la nécessité primitive de

(i) Le mètre sanscrit appelé arva es a cependant une après le troisième pied qui rend arbitraire la quantité de la syllabe précedente, et l'on ne seureit, ausi que l'ont voulu quelques écrivains qui se sont occupes de la métrique, regarder ces bemistiches comme deux vers independants, puisque dans un des vers du ripula, qui est une variété de ce mêtre, peut avancer ou reculer la césure. Il y en o jusqu'à treis dans le saradana et le mandaerante ; mais, du moment qu'un hasard ou un caprice ovait donné à quel-ques vers une bizorrerio quolconque, les theoriciena en faisaient un genre à part. (2) C'est une des reisons qui font ordinairement rejeter de la poésie lyrique française les alexandrius et les vers

de dix syllabrs; on est ablige de justifier la pause par le sens, et cet élé-ment intellectuel, jeté à travers un rbythme musical, rand son mouvement moins sensible.

(3) Cependant Callimaque ne crelgnait pas de dire :

Ap. Fragmenta, 192, éd. de Bentley. ti Knorme, & xat yestini Heneders. Hymne V. Die lauren res Anlander v. 58.

Maia le vers élégiambique ne parmet pasde douter que la césure ne fut devenus necessaire chez les Latins; la mesure iambiquen'y commençait qu'après la syllabe qui suivait le second pied et qui finisseit toujours un mot :

Fervidiore mero | arcana promorat loco. Horace, I. IV. po xt. v. 14. (4) La manière dont Ovide en parle est

fort remarquable : Apposui senis te duce quinque pedes. Pontica , l. 111 , nº 111 , v. 30. et Sidenius s'exprime en termes aussi positifs :

Per quinos elegi pedes ferebant. Stace o dit, Sylvae, I. I. no u , v. 25 : Qui nobile gressu Extremo fraudatis epos ;

il répète la même idée, l. V, no ut, v. 99, et l'expression de sivieurres se trouve dans Didymos . Hept worktow, ap. Ruhnken, Callimachi fragmenta, p. 66, et ap. Elymologicum magnum, p. 3-7; royez aussi Quintilien, l. IX, ch. iv, par. 98, et le Scholiaste de Denys de Thrace, ap. Bekker, Anecdota graces, t. 11, p. 749. (5) He develent sinsi reposer ser des

cette règle (1), que les Latins eux-mêmes n'ont pas constamment observée (2). Horace, il est vrai, met toujours une césure dans les vers alcaïques ; mais aucun témoignage n'autorise à croire qu'elle se trouvât dans ses modèles grecs (3); il paraît probable, au contraire, qu'une quantité

principes communs ; quelquefois cepen-dant le pentamètre était seni , comme daus Heliodoros (Athioximus Bibles deser, p. 129, éd. de Commeliu), dans une épi-gramme de Philippos de Thessalonique (ap. Brunck, Analecia, t. II, p. 212), et dans deux pièces latines d'Ansone et de Martianus Capella. Quelquefois eussi ils ne se suivaient pas dans le même ordre; Denys d'Athènes avait commence le distique par le vers pentamètre; voyez Athenee, l. XIII, p. 602.

(1) Nous serions teuté de voir dans le vers élégiaque la réunion de deux vers dactyliques catalectiques dont les deux dernières syllabes auraient été retranebees. Au moins ne tronve-t-on iamais de pied catalectique dans l'intérieur d'un vers, et une seule syllabe ue peut avoir de valeur métrique. Nous nous explique rions alors comment la pause empêchait l'élision dans ce vers de Catulle (d'après la correction de Vossius) :

Speret nec linguam esse nec auriculam. Carmen LXVII, v. 44.

et une expression d'Horace semble confirmer cette conjecture : Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor Grammatici certant, et adhuc sub judice lis

Ars poetica, v. TT.

Plusieurs antres poëtes se sont servis d'épithètes semblables : levis (Ovide, Amores, l. I, nº 1, v. 19, et Pontica, l. IV, nº v, v. 1), angustus (Properce, l, II , no xxv, v. 43). On sait d'ailleurs , par le temoignage positif de Pausanias l. X, ch. vn, par. 3), que les élégies dont ce vers formait le trait le plus earactéristique se récitaient an son de la flûte, et de grands vers n'auraient pas eu un rhythme assez musical ni assez melancolique :

Hos elegos dixere solet quod clausula talis Tristibus, ut tradunt, optior esse modis. Terentianus, v. 1799.

Hormann a reconnu lui-même que la

quantité de la syllahofinale était bien plus prononcée dans le pentamètre que dans les autres vers, paisqu'il dit, Etementa doctrinae metricae, p. 359 : Si in vocali quae hrevis est , vocebulum (quo desinit versus) terminatur, insolens et dura eat pronunciatio; et il est fort remarquahle que, malgré l'influence qu'une pause aus-si marquée devait exercer sur la quantite réelle, la première césure porte presque toujours sur une syllabe prosodiquement longue. Nous ne counaissons en latin que ciuq exemples (ap. Catulle, nº XCIX, v. 6; ap. Properce, l. II, el. viii, v. 8; ap. Ovide, Heroid, VIII, v. 22; XIII, v. 74, et ap. Tereutiauus, v. 1780) où elle allonge une brève qui n'est point suivie d'une consonne : les autres sont corrigéa par des leçons qui nous semblent préferables. Le division eu deux parties éga-les est d'ailleurs bien contraire aux habitudes rbythmiques des Anciens, quoiqu'il s'en trouve quelques exemples dans les tétramètres anapestiques acatalectiques des comédies grecques.

(2) 'Δεναου στονοεντ' έγαγεν είς θανατον. Simonides, ép. 96 (90, éd. de Jacobs), ap. Anthologia gracea, t. I, p. 76.

Si vera est Persarum Impia relligio. Catulle, no LXXXIX, v. 4.

Voyez aussi n° LXVIII, v. 82 et 90; n° XCVIII, v. 8; n° C, v. 4; Callimaque, ép. XXXI, v. 6; XXXVII, v. 2; XXXXIII, v. 6; Erinne, I. v. 4; II, v. 4; Aselepiade , XXXI, v. 2; Anacreon, LXXIII (V ed. de Jacobs), v. 2; LXXVII (IX, èd. de Jacobs), v. 2; Ion, 1, v. 4; I1, v. 2; Evenos, III, v. 4; Properce, l. I, no v.

(3) Hermann est allé jusqu'à dire : Alceum, seu quisquis Graecorum hanc stropbam invenit, neque ditrochaeum declinasse, neque observasse caesuras istas persuasum habeo; Riementa doetrinae metricae, p. 676. Toujours est-il qu'on ne peut douter qu'Horece n'ait eté un novateur, puisque dans ses pre-mières poisses il est rare qu'il mette,

plus naturelle et plus sensible dessinait assez le rhythme pour qu'on ne fût pas obligé, comme en latin, d'y introduire une donnée antipathique à sa nature. Cette division intellectuelle du vers était si contraire aux habitudes de l'oreille, que le peuple lui-même, dans un genre de versification qui reposait cependant sur des principes rhythmiques entièrement différents, ne l'observait pas toujours (1). La nécessité d'éviter un repos qui eût divisé le vers hexamètre en deux parties égales concourut sans doute à la fixation des césures (2). Il n'est pas jusqu'aux poémes dramatiques, où le besoin de clarté devait rendre la déclamation plus expressive, qui n'aient reconnu la même loi; la césure y coupait si rarement les vers par la moitié, qu'on la regardait comme une preuve de corruplion (3). On cherchait à l'associer au mouvement du vers ,

sapphique :

Mercuri, facunde | nepos Atlantis. L. I, Bo x, v. t.

el elle se trouve presque constamment dans les deruières. Ce nouveau système est d'autant plus remarqualile, que les Grees avaient uno coupe cutièrement dif-férente, comme nous l'apprend Héphais-tion: Lott sivat ex «xvex d'occeptants «sot τεν τεταρτην συλλαθην, κη μεν δραχειαν percuevan, an or maxican, garreen men can china, 20 ,

τοικιλοθρου', άθανας Αφρούετα,

άλλα τοι ο" έλθ', αξ κοκα κατερωτα.

(1) Dans les vers saturniens eux-mêmes, la cesure qui precede ordinairement les trois derujers trochées n'est pas tonjours observée; comme dans le quatrieme vers de l'inscription du tomheau de Naevius :

Obliti sunt Romae loquier latina liugua. Ap. Aulu-Gelle, l. I, cb. 25. et dans ce vers du Carmen de Neleus : Topper fortunae commutantur beminibus.

Ap. Festus, s. vo Toppan, (2) Les grammairiens latins appelaient tette espece do vers priapique; voyez

me césure entre les deux brèves du vers Gaisford, ap. Héphaistion , p. 308:

Reported t'émprepte une | Airwhot meжхарият. Aut Ararim Parthus bibet | aut Ger

Virgile corrigeait presque toujours cetto césure par une élision ( Aeneidos 1, I, v. 664; l. II, v. 566; l. 111, v. 622, 652, 657, etc.); plus tard, cette forme disparnt entièrement. On donnait à ce vers lo même nom qu'à la réunion d'un glyeonien et d'un phérécratique, dont lo changement do rhythmo était naturellement marqué par une pause. Cetto seule communauté de dénomination prouverait eombien l'oreille était frapée de la césure du vers : elle faisait onblier toutes les dissemblances do quantité et de mesure.

(3) A moins cependant qu'elle ne fût récédée d'un monosyllahe, que malgré le rhythmo habituel, l'acteur rénuissait sans doute au second hémistiche, ou d'un mot terminé par une voyelle et suivi immédiatement d'une seconde; il est probable alers qu'au lieu d'élider la dernière syllahe de l'hémistiche, la déclamation unissait les deux voyelles par nne synalèphe, et faisait ainsi disparaitre la pause. Ces formes de vers étaient même fort rares; voyez Becker, De coà lui donner une véritable valeur rhythmique en rendant le premier hémistiche plus court dans les vers iambiques (1) et plus long dans les autres (2).

Quand, au contraire, le rhythme ne se base point sur la quantité, loin de l'affaiblir, la césure du vers contribue à son harmonie (3). Elle marque l'opposition des idées en les séparant par une pause (4), et empêche de se proleuger des rapports d'intonation trop peu mathématiques pour que leurs dissemblances réelles ne finissent point par devenir choquantes (5). Cette division n'est cependant pas nécessaire lorsque la prosodie peut concourir au rhythme (6) ou que l'accent conserve assez de force pour empêcher de méconnaître le rapport des différentes syllastes (7). Quelquefois, il est vrai, l'imitation inintelligente

micis Romanorum fabulis, de caesura senarii apud Plautum.

(1) Sa place ordinaire était au milieu du troisième pied; elle ne coupait le quatrième que par exception, et ce déplacement étuit souvent légitimé par une

pause grammaticale.

(2) Villa sans doute pourquoi le tatramètre trochaique gree cital toujours calabetique; la cieure qui suivait le quatrime pirel divisait alors le verse no saissona dans la position de la cieure quo deux exceptions cheu les Tragiques une dans Eschyle (Prizac, v. 1649). Les Compiene dont la verafica, l'et). Les Compiene dont la verafica, vi et et l'el). Les Compiene dont la verafica (vi et et l'el). Les Compiene dont la verafica può de l'est de l'el de l'el de l'el de l'el de l'el el de l'el el de l'el de

(3) Aussi la déclamation introdui-ciloi quiquefois dans le riythme une césure qui n'a rieu de réel. M. Dayis nous apprend (p. 463) qui les Chlinois, qui nerecomaisseut point de pause prosolique, en contrate de la prèc la seconde dans celui qui n'en a prèc la seconde dans celui qui n'en a prèc la seconde dans celui qui rème a prèc la reconde dans celui qui rème a prica de la contrate de la contrate de la contrate de la contamment le meme nombre de sylblese; mais, pour en tirer de consèlement. quences positives, il faudrait conneltre mieux que nous ne le faisons le mode de la déclamation, et pour ainsi dire sa musique.

(4) Les deux hémistiches du verset hénrique avaient même un nom particulier (le premier a appelait בילת second second אונים), et ils étaient quelquesois subdivisés en deux parties.

(5) Il résulte, par conséquent, de l'essence même de la cisure qu'ella se devrait jamais couper un vers qu'après ma rapport complet, et cette rècle rè pas même été reconsus en theoris et de l'est de l'est pas même été reconsus en theoris et d'altra la securid or in unaccert de silable, must depend entirely on the crematances de ente case; Cuest, History of english rhythma, t. 1, p. 25. Ced qu'ainsi que nous le verrons tont à l'heure, la cesare de prenque toute valeur rhythmiques. Le plus accent seller riphidiques.

(6) Voila pourquoi la cevare a si pet d'importance dans la versification italienne et espagnole. (7) Une quantité peu sensible n'empêchait même pas la césure; en arabe,

par exemple, les vers de six et de huit pieds sont ordinairement divisés en deux hémistiches ( شطر صصراع ). L'ancien vers allemand exigeait aussi une d'une ancienne forme de vers, adoptée dans des circonstances différentes(1), fit réfuser à la césure des conditions qui lui étaient indispensables; mais alors même qu'une raison quelconque ne lui a rien laissé de rhythmique, elle garde concore une véritable importance. Elle permet à la voix de se reprendre d'une manière moins irrégulière qu'on ne le ferait si les pauses restaient subordonnées aux nécessités de la respiration; elle s'étoligne systémaliquement de la rime et peut à la fois en assurer l'effet et en prévenir la monotonie (2). Elle doit done varier la forme du vers sans tamais

céanre au milion, et souvent on la marquais per une rimo. Dans lo Méréuage Not, par exemple, les quatre premiers hemikelenée de haque strophe riment hemikelenée de haque strophe riment octave an lico d'un quatrain, et la rime octave an lico d'un quatrain, et la rime contante de deux himistiches de chacemme s'ils formalent elocan un versmieppendant (dans le Russinadsteis, le König Rohere, etc.). Mais depuis qu'on codique, et qu'on ce a fait un élément de la verafication, la césero se trouve de la verafication, la cisero se trouve de la verafication de la verafication de la verafication de la veraficadion de la verafication de la verafication de la veraficadion de la veraficadion de la verafication de la verafication de la verafication de la verafication de la veraficadion de la verafication de la veraficadion de la verafication de la verafication de la veraficale de la veraficadion de la veraficadion de la veraficadion de la veraficadion de la veraficale de la veraficadion de la verafica-

ans l'Irrégularità des himistiches, on pritagenic chango verset an efect, par une panse tout intellectuelle, et l'usqu'ere ne deux parties à peu près égalos. Une riode sint Gothiert, dont le manuserit remonte au 14° siècle, se permet pas d'eu doiret. Il y a un point au milieu du vers pour indiquer l'benishiurarità de la companie de l'acceptant de marquable que la ponctanion et entièrencent negligèe dans les vieux mausserits :

Seint Cubberd way bore. here la Engegende, God dude for him mercele, es ze géndie, God dude for him mercele, es ze géndie, God dude for him mercele, es ze géndie, God dude for la companie de la Bibliothèque royalen 7237 il y a aussi un point après permier benincible. Sans doute, lo ratique sous le règne d'Elisabeth, avant que le vers épique est eté fato par le succès et consacré par l'habi-par le succès fierne de la versification; elle était plus déclamatoire que rhytimique, et le dialogue obligais sourant de sacrifier à l'arspression tous les dis-monités.

(3) Pour l'ériter, on dovrait an moins croiser les rimes lorsque les vors n'ont point d'hémistiehes; les poètes popularres epagnois n'y manqueut janusis, quoique leurs assonances soient luin d'étre aussi uniformes que des rimes complèces. La suite continuo des rimes plates est une des raisons qui rerrdect uos vicilies possies si fatigantes. s'astreindre à un retonr uniforme (1); la seule condition qu'elle reconnaisse, c'est de ne point désunir des éléments que le rhythme avait réunis, et de n'y rien introduire qui puisse en altèrer le mouvement (2).

Elle est plus importante encore quand la versification ne se mesure que par le nombre des syllabes, et des consonnances trop éloignées pour dominer tout ce qui les sépars; il faut alors compléter l'harmonie par une césure qui se reproduise réguièrement dans tous les vers. Mais elle ne doit pas être seulement matérielle et crèer une pause pour les besoins du rhythme (3); elle doit entrer dans la construction de la phrase et concourir à l'expression de la pensée (4). Sans cette double condition on ne la distinguerait pas de la pause qui suit tous les mots, et le sens nécessiterait quelque autre repos qui d'erangerait le mouvement de la versification (5).

(1) Ces vers de PEssay on Man do Popo prouvent combien la cèsure est variée en anglais :

All nature is but art | unknown to thee | All chance, | direction which thou can'st not see,

All discord, | barmony not understood; All partial evil, | universal good. On la trouve même après la première et la septième ayllabes: Sole, | or responsive to each other's note... Some piace the biss in action, i some in ease

Elle a's pas plus de fixité ni en italien ni en allemand.

(2) Les césures qui sujrent une syllabe impaire portest ainsi necessirement le désordre dans le rhythme; non seulement elles separent des syllabra dont lo rapport sert de base à la verification, mais elles modificant leur valeur prosodique : la panse oblige d'y appuyer d'avatage et leur doune une

sorte d'accentuation.
(3) Cette règle n'est pas toujours exactement observée dans uos vieilles poèsies; quelquefois il u'y a pas mêmo

de césure matérielle ; Se seront compaignon a Fromendin. Garin le Loherenc , v. 320.

Et dusq'au Mont-Saint-Michel, ce m'est vis. Idem, v. 7056.

Voyce annsi l'Alexandride de Thomas de Kent (Histoire littéraire de France, 1. XIX, p. 676); une chanson insérto dans le Romans de la Violette, p. 323; et des vers anonymes, ap. Fr. Michel, Rapports au Ministre, p. 115. Il en était de même en provençal :

E juret Damedrieu (sic) e sas vertutz Que jamai no sera ras ni toodutz.

Romans de Guerarl de Rossilho, ap. Raynouard, Lexique roman, t. 1, p. 207-Quant aux césures insuffisantes, rica n'était plus commun:

Vignes, bois et | terres e praerie. Eustache Deschamps, OEuvres et ballades,

(4) Il n'est pas nécessaire que chaque hémistiche forme un sens complet; il suffit que la césuro no séparo point dor mots qui se suivent inmédiatement et n'expriment d'idee que par leur réunion. Cette règle est strictement observée dans le sloka sanscrit.

(5) Voilà ponrquoi la césnre, qui est suffisaote quand le second hémistiche n'est que le complément granmatical du premier, comme:

As-tu tranché le cours d'une si belle vie? devient défectueuse quand un change-

Ce n'est pas d'ailleurs seulement un repos dans la déclamation du vers; elle modifie la prononciation, elle force la voix de s'appesantir sur la dernière syllabe de l'hémistiche, et ne peut, par conséquent, être précédée d'une vovelle dont la nature rendrait cette accentuation impossible (1), Longtemps on crut pouvoir ajouter une syllabe sourde en dehors de la mesure (2); mais une investigation plus attentive des conditions du rhythme a fait reconnaître que l'accent immédiatement suivi d'une pause ressortait davantage (3), et l'on évite ces désinences muettes quand leur concours avec une voyelle ne les neutralise pas entièrement (4). Dans cette

ment d'idée y exige une panse quelconque : Dans ce nembre effravant d'auteurs dont les écrits, os même r

Et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse.

(1) Les vienx poëtes ne connaissaient pas cette règle : K'il acquierent | asses vilainement. A la terro | conquerre et gasignier.

Hues de St-Quentin, ap. Fr. Michel, Rap-ports au Ministre, p. 19, note.

(2) Mes qut hien set chanter de ( sie ) Bor-Do Girart de Viane, de l'Ardenois De Guillaume au Cort-Nez, de son pere

Doivent (rie) par tout le monde I bie estre seignori. Des Taboureurs, ap. Jubinal, Jongleurs et Trouvères, p. 100.

Uu simple déplacement de mets aurait fait disparaître par une élision l'irrégularité du quatrieme vers, si le poëte y avait attaché la moindre importance. Les tron-badours ne s'inquiétaient pas davan-tage de l'accentuation de la dernière syllabe de l'hémistiche : Nen ai que prenga, i ne ne posg re denar.

Počme sur Bočce, v. 89. Eucore maintenant on termine l'hémistiche par la troisième personne du pluriel d'un imparfait :

Les prêtres ne pouvalent suffire anx sacrifices, et cette liceuce n'a rien de rationnel; les trois dernières lettres no sent pas

entièrement mnettes, puisque le T son-ne sur la voyelle qui le suit. (3) Aussi appelle-t-on masculine I

rime qui ne porto que sur une voyelle sonore, et féminiue celle qui se termine par uue voyelle muette; il faut deux syllahes à la secende pour produire le même effet que la première , qui n'en a

(4) Cette règle ne peut se légitimer par ancune raison; si la finale du pre-mier hémistiche se fait entendre, il a nne syllahe de plus qu'il ne devrait aveir; et si elle se confond avec la royelle qui commence le second, il n'y a plus de cesure. C'est à la traditien qu'il faut en demander la cause, et la hrièveté hahituelle des vers lyriques, le point qu'on trouve après l'hémistiche dans plusienrs mannscrits, l'ancienne versification allemande et espagnole, on les longs vers sont hrisés en deux par une consonnance ou écrits en deux li-gnes séparées, tout semble indiquer que chaque hémistiche avait une existence indépendante, et que l'on se permit naturellement de terminer le premier, comme le secend, par nne syllabe muette en dehers du rhythme. Lorsque l'on se préeccupa davantage de la ferme, eu voulut que les veyelles muettes qui ne comptaient pas dans la mesure, celles qui terminaient l'hémistiche comme les autres , fussent suivies d'une autre voyelle , et l'on crut les faire disparaître également par une élision. Dans un hymne latin du 9º siècle :

forme de versification, l'harmonie exige que les deux hémistiches soient égaux (1), ou, si la mesure ne permet pas une similitude complète (2), que, tout en se ressemblant le

Ave maris stella, | Dei mater aima. Atque semper virgo, | felix coeli porta, on voit déjà la rime cherchant à s'introduire dans toutes les pauses; alle n'ast pas encore régulièra , mais sa tendance à la devenir n'en est pas moina évidente. Dans les poésies de Philippe de Thaun, nn de nos plus vieux trouvères, cette tendance s'ast complétement reslisée (voyez De la Rue, Essais historiques sur les bardes, t. III, p. 41, et Fr. Michel, Rapports, p. 245); ee na sont pas les vers qui riment ensemble, mais les hémistiches. Dans le Diz de la voie de Tunes, la césure est aneore plus marquée; anlien de terminar la vers, la rime se trouve à lafin du prantier hémistiche : Et messires Phelipes et li boens cuens d'Arni sunt pren et corfois et il enens de Nevers

Qui sunt pren et correre e u cua serventois. Refont en lor venua a Dieu biau serventois. Chevallers qui ne suit ne pris pas .t. Nantois, Si le copiste on l'aditeur n'a pas déplacé les deux hémistiches du second vers, ce qui nous samble fort probable, ce serait una imitation du cyrch galliqua, dont noua parlerons dans le chapitre suivant.

(1) C'est une nécessité d'harmonie encore plus qua da rhythma : la second hemistiche doit être au moins anssi long qua le pramier, parce que la voix y ap pnie davantaga, et que la pause qui le suit se prolonge plus long-tamps, Voltaira ne violait pas seulament les princines de la versification en coupant les vers da dix syllahes après la sixiame :

Il est si sérieux ! | si plein d'aigreur Vous en êtes la preuve... | Ah ! çà , Nanine. il manquait aux premières lois de l'hermonie; la pause grammaticale na pent pas êtra una excuse suffisante.Les vers russes at serbes da dix syllahes ont ordinajrement, comme en français, une césura après la quatrième. La poésie galliqua a écarta espendant da cette règle; quoique les anciens vers eussent ordinairement quatorze ou seize syllabes, la second hémisticha n'en avait que six ou sept, at eotta exception s'est conservée dans quelques unes des formes da la poésie moderne ; dans le Gwawdodyn byrr, par exemple, syllabea :

le premier hémistiche a dix syllabes, et le second n'en a que neuf. Au reste, cette règle des hémistiches fut long-temps à s'établir d'une manière complète; les vers de la Chronique de Guilhem de Tudela sont divisés en deux parties ; mais chaeune peut avoir nne ou même deux syllabes de plus, et Berceo, qui vivait dans le 13º aièele, fut le premier à mettre nue etsure dans las vers espaguols, qui n'en varisient pas meins encore de treize à saize syllabes.

(2) Lorsque la pause fersit appnyer la voix sur une syllaha impaire dont la nt la prouonciation doit êtra rapide; ainsi , Regnier Desmarets méconnaissait la théo rie du rhythmo en voulaut mettra la césura du vers de dix syllabas après la cinquièma:

Qua l'homme est, Timandre, | uno faible ll s'aime pourtant, | s'applaudit, s'impose. Dans une chanson du 12º siècia, oa trouve délà le memo défaut d'harmonia:

Par un seul baisier, | de cuer a loisir Poroit longhement | mes maus adoucir; Mais do desirier | me fera mourir.

Bomans de la Fiolette , p. 178. Nons ne connaissons d'exception que pour les vars de uouf syllahes qui doi vent avoir nne césure après la treisième :

Je te perds, | fugitive espérance, L'infidèls | a rompu tous nos nœuds; Pour calmer, | s'il se peut, ma souffrance, Oublions | quo je tus trop heureux. Mais ce sont pintôt des vers da trois syllabes, réunis trois à trois; l'harmor eesse aussitôt qua eetta division n'a plus lieu, comme la prouva cette stanca de

Voltaire : Des destins la chaîna redoutable Nous entraîne à d'éternels | malheurs; Mais l'espoir, à jamais secourable, De ses mains viendra sécher | les pleurs. Quelquefois, dans les vers anglais, même dans eeux de Pope, la pause a lieu après la cinquième et la septieme plus pessible, il règne entre eux le même rapport qu'entreles élèments des pieds; c'est alors seulement qu'ils entrent: dans le mouvement du vers et fortifient le rhythme au lieu de l'affaiblir.

### CHAPITRE XI.

#### DE L'ENJAMBEMENT.

Une distinction claire desdifferentes parties dont le rhytime se compose ne le dessinerait pas encore suffisamment, si les rapports qui résultent de leur ensemble restaient vagues et mal appréciés; c'est à leur harmonle et à la clarté des idées qui s'y associent que le rhythme doit de ne plus paraître une entrave puérile ou un mouvement purement musical, et que son retour continu témoigne, par son uniformité, de la persistance de l'inspiration (1). Sans doute, lorsqu'il est nettement marqué, lorsque toutes les syllabes ont une valeur prosodique et concourent à l'harmonie, la loi qui les relie ensemble peut devenir assez sensible pour quelque chose de matériel qui en indique la fin (2). Mais

By strangers honourd, | and by strangers mourn'd.

Voyez anssi p. 456, note 1. Mais, comme nous Pavons déjà dit, le rhythme du vers anglais n'a presque rien de matériel; c'est aux idees qu'il doit son

mouvement et son harmonio.

(4) Dans la plupart des idiomes enropéens, vers (versus de vertere on plutôt revertere) exprime son idée principale; c'est un certoin rhythme qui revient d'anno manière uniforme. Les antres
langues n'ont pas un mot oussi bien
fait; mais lo radical n'eu a pas moins
souvent un sens remarquable; il indique

l'unité au lieu du retour. Telle est, par caemple, l'expression arabe au et le les uoms des différentes parties complètent la métaphore et la rendent plus significatire : le premier pied s'appelle, commencement de la tente ; l'hémistiche

pend d'une double porte de iente, et le nom des différentes espèces de pied est emprenté au même ordre d'idées: corde légère, corde lourde, pieu conjoint, pieu ditjoint, petita cloison et grande cloison.

(2) Dans la poésie métrique, surtout lersque la quantité est fort sensible.

quand la versification se base sur des modifications de ton; toujours irrégulières et souvent peu saillantes, il faut nécessairement finir le rhythme par des sons dont l'oreille soit frappée. Telle est, ainsi que nous l'avons déjà dit, la cause première de la rime, et son effet musical serait compromis ou deviendrait d'une monotonie fatigante si la pause qui la suit et la fait ressortir n'était ordinairement amenée par le sens (1). Tous les genres de composition n'ont pas non plus les mêmes exigences; lorsque la poésie est dramatique, qu'elle vise surtout à l'expression, ses nécessités ne sont plus aussi matérielles (2), et l'ode est trop étroitement liée à la musique pour avoir une mesure indépendante. Mais, quelles que soient la nature et l'espèce du rhythme, la fin n'en doit pas moins toujours être marquée d'une manière quelconque; autrement les vers se confondent ensemble, et la poésie n'a plus que l'harmonie d'une prose mesurée.

Quand le mouvement du rhythme est assez caractérisé pour agir fortement sur l'intelligence, on peut en indiquer

comme en gree, il réas insis nallement successiré de treminer le vers avec un membre de phrase (over élitédé I. XII, un membre de phrase (over élitédé I. XII, trep methiglier les capes qui s'accerdont avec le sens, une cadence aussi morpées deriental bienziere de la conseque deriental bienziere de la conseque deriental bienziere de la consequental le régle de la passe de la familiere, parce que la nature de la familiere, parce de la familiere de la familiere, parce de la

What thanks sufficient, or what recompense Equal, have I to render thee, divine Historian. Paradisc lost. I. VIII. v. 5.

Copendant, non sculement il ne rime

point, mais il ne donne pas un nombre régulier de syllabes à ses vers : ils en ont quelquefeis onze et même deuze.

(4) La rime a dour nécessité différents suivant le caractére deminant du la poise : elle cet plus municale quand la fie du rhythmo bris la phrase, et plus cramaticale qu'i la fait rescrite, plus cramaticale qu'i la fait rescrite, ches, el les n'ent pas non plus les méses soit present pas non plus les méses soit plus les méses de la rime sent fort rapprachée, el les n'ent pas non plus les méses seignees. Limpressies qu'elles fiest des idées si l'on ne se preposeit en hét preque exclusivement unuical; il flut les dissinuter par de fréquent enjan-recessité des puus finales est bien mésidre, puisque les censonances auxquelles clies donnent plus de ferce non pas la même vuleur rhythmique, caraquel contra le pas la même vuleur rhythmique capianbonneut de la péreis tikienue.

(2) Dryden avait fort bien senti cette règle; les enjambements sont asses la fin en se relachant de la loi qui lui sert de base : c'est là. sans doute, une des causes qui rendent indifférente la désinence des vers mesurés par la quantité, et permettent d'ajouter une ou même deux syllabes sourdes à ceux dont la cadence est marquée par une forte accentuation (1). Mais lorsque les éléments du rhythme ne sont plus aussi distinctement séparés les uns des autres, et que les rapports qui les unissent ne se dessinent pas avec la même vivacité, la pause qui termine la mesure doit devenir plus saillante. Non seulement chaque vers finit alors avec un mot complet (2) dont

communs dans ses drames et très rares dans ses autres poëmes.

(i) Voila pourquei les Anciens ne consaissaient pas réellement de vers hypermetres; la dernière syllabe, étant onteuse, ne marquait pas assez le rhythme pour lui permettre de supporter des syllabes qui n'eutraient pas dans son mouvement régulier. Observatur satem ne ultimus pes sit trisyllahus, exsatem ne ultimus pes sit trisyllantus, ex-ceptis pauculis versibus, qui vespurro di dicuntur, quornin abundantiam exci-piente si versus, qui sequuntar, iuci-pientes a synaloepha, rhythmica ratio-ne facta, coque facto vitium, quod e-rat in fine versus, continuatio sequentis emendat; Diomedes, col. 495. Gifauius Index Lucretii, p. 457) a sontenu que le vers suivant pouvait commencer par we consonne; mais les exemples sur lesqueis il a'appuyait (Lucrèce, l. II, v. 651; l. V. v. 1338, etc.) out été cor-rigés par des leçons bien préférables (royez Santen, ap. Terantianus, p. 156).
Nous n'en connaissons que denx exemples dans Virgile. Dans l'un ( Aeneido I. VI, v. 33), l'I d'OMNIA avait sans doute le son d'un J, et nous attribuons piutot le second à la corruptiou du texte qu'à une intention du poëte : inscritur vero et fetu nucis arbutus horrida.

Georgica, l. II, v. 69, (Aureis, qui termine le vers 353 du l. V del'Enéide, est contracté en un spon dee; voyex ci-dessus, p. 88, note 4.) see; toyex ci-ucosus, p. 88, 1000 - 1, 25 Selon Hermann (Elementa doctrinae metricae, p. 170), il y avait des vers iambiques hypermètres; mais node pessons le contraire avee Bentley (ap. Terence, Heautontimorumenos, act. III, sc. m, v. 13, et Phormio, act. I, Voyez aussi, l. II, sat. m, v. 117, et E-

se. iv, v. 10), et Hermann lui-même confirmerait an besoin notre opinion, pnisqu'il reconnait (loc. cit.) qu'il n'y avait pas de vers trochaïques qui fus-sent hypermètres, et qu'il assimile à leur mesure celle des vers iambiques (passim). Les exemples qu'il cite s'expliqueraient certainement par des contractions, de manvaises leçons on des licences dont nous ne nous rendons plus un compte assez exact.

(2) Παν μετρου είς τελειαν περατουται λε-(2) 1139 paragos se tames apparoure la-go; Héphaistion, p. 26, èd. de Gais-ford. Omnis auten versus ab integra parte oratiouis desinit, exceptis his quae in comoediis joculariter dicta, corrupta aut semiplena efferuntur, aut quae raro apud Epicos metri necessitate dividuntnr; Marius Victorinus, ap. Putsch, col. 2439. Il ne peut parler que des élisions par enjambement, car nous ne connaisons aucun exemple, dans les poètes épiques, d'un mot separé en doux par la fin d'un vers. La mesure des poésies lyriques greeques est trop incertaine pour qu'il soit permis de tirer aucune conséquence des idées que l'on s'eu forme, et les liceuces de cette espèce sont fort rarea dans les poetes dramatiques, même dans les Comiques ; Hephaistion, p. 27, en a cependant cité un exemple tiré d'Eupolis :

Αλλ' σύχε θυνατον έστιν. Ού γαρ άλλο προσ Εουλευμα Εασταζουσε της πολεως μεγα. et nons en connaissons un autre dans Eschyles, Agamemnon, v. 168. ll y en a

Rem patris oblimare, malum est ubicumque. Quid inter-Est in matrona.

plusieurs dans Horace :

Sermones, l. I, sat. 11, v. 69.

la dernière syllabe n'est point liée avec le commencement du; vers suivant (1), mais il faut rattacher à la sin du rhythme un sens réel qui coîncide avec la pensée et lui donne plus de valeur (2). Sans doute cependant, même dans les formes de

pistolne, l. II, ep. n., v. 95 et 188. II fant cependant remarquer que cette coupnre n'y avait lieu qu'à la seudore d'un met compesé, qui n'était ainsi brisé que pour le sens et n'affectait point désagréablement l'arcille. Presue toutes les formes medernes de verque toutes les tormes meuernes ue ... mais avec la même reserve. Nous pe connaissona d'exception que dans une chanson d'Elias Cairel (ap. Diez, Poesie der Trombadours, p. 100, note 2), qui a separe en deux oten-Dre, et dans la traduction de la vingtième ede du livre III d'Horace par Creech, où l'on tronve li-Oness. De pareilles césures sont d'ailleurs extrêmement rares, exerpté dans la poésie portugaise, qui re-jette quelquefeia an vers suivant la terminaison mente des adverbes. Dante a dit aussi :

Cosi quelle carole differente-

Presque toujours cette licenee se propose, en allemand , un effet comique , comme dana ces vers du Dorfpfaffe de Voss :

Gesättigt reicht dem Hern Pastori Sein Gins der dicke Kensistori-Airath

Bückert s'en est cependant servi dans le Dichterselbatlob sans v attacher aucune expression

(1) L'élision de la dernière syllahe d'nn vers n'avait pas lieu en gree dans les hexamétres; an moins ne postons-uous, avee presque tous les critiques, regarder comme un exemple de cette élisien le Zyz qui se trouve dans l'Iliadis I. VIII , v. 106; I. XIV, v. 265; I. XXIV, v. 554, et dans le Theogonia , v. 884; ce n'est point Zarx de Zeus, maia l'accusatif de l'ancienne forme Zuc ( Cetta double forme d'un nem propren'est pas la seule qui se rencontre dans les Homérides; ainsi, par exemple, dana l'lifadisl. XIX, v. 392, il ya Abrung au lien d'Abequeobay), Sans cette suppesitien, on ne pourrait comprendre que le nême mot eut élide quatre fois sa voyelle finale, et qu'aucun autre n'eut suhi, dans des eireonstances aualegues, one sem-Mable modification. Ces élisiens sont, an contraire, assez freamentes en latin :

Aut dolcis musti Volcana decequit humorem, Et foliis undam trepidi despumat aheni. Georgies , l. 1 , v. 188.

Voyez aussi l. H., v. 544; l. 141, v. 948 voyaz assa i. n., v. 545; u. 143, v. 548 et 449; Aeneidos I. IV, v. 558; l. V, v. 753; Lucrèce, l. II, v. 417, 4006; Herace, Sermones, l. I. sat. IV, v. 96; sat. VI, v. 402, etc. Il n'y en a plus dans les poètes de la décadence, oxcepte dans Valerius Flaccus. C'était probablement une imitation des poëtes dramatiques grecs (Sophecles, Oedipus Bex, v. 29, 352, 785, 1184, 1224, etc.) ui snivaient eux-mêmes l'exemple de Callias (veyes Athénée , l. VII, p. 276; l. X , p. 448 et 453, et Pellnx, l. VII, eb. xxiv et xxvi; peut-être cependant était-ce moins l'imitation de quelque passage d'une des six pièces dont Suides nons a conservé les nems que l'observation d'une règle posée dans sa Trapédic grammaticale, qui semble avoir éte une sorte de manuel employé dana les écoles); mais cette élision portait le plus senvent sur un enclitique, et l'on évitait soignensement de séparer par une pause la voyelle élidée de la syllabe suivante.

(2) Sans réprouver les enjambements er une nécessité rhythmique, plusleurs poëtes les évitaient jusqu'à certain point par un instinct d'harmonie; Virgile ot Claudien, par exemple, n'auraient pas terminé un vers par une préposition suivie de son régime, comme Horace :

Qui nil portarit. Vel die quid referat intra sturae fines viventis

(Virgile a terminé plusieurs vers par cirà cum; Aeneidos 1, V, v. 250, 455, etc.; mais en le faisant préender d'une partie de sen regime). Cette règle fut leng temps à s'établir dans la poésie française ; l'imi-tation des Anciens is faisait incessamment sieler par l'École de Baif et de Ronsard. Philippe Desportes est le premier dont l'intention de la respecter soit évidente ; mais ce ne fut que Malberbe dont l'autorité l'érigea en aystème. Sauf dans ees derniers temps, où de malheureuses tentatives ont vouls donner à la feis plus de variété à la coupe du vers et plus do nionetonie à la rime, la nécessité n'en était plus contentée : on ne s'en écartait

versification où cette coïncidence est le plus nécessaire. l'interruption du rhythme n'exige point un changement total de pensée: c'est un repos pour la respiration presque autant qu'une pause pour le sens, et il résulte d'un caractèré aussi vague que, lorsque ce temps d'arrêt n'entre pas régulièrement dans la versification, on n'en sauralt introduire ailleurs un autre qui tromperait l'oreille et l'empêcherait de sentir la fin véritable de la mesure.

La poésie gallique a cependant une propriété que quelques écrivains ont prise pour une exception à cette règle, mais qui, mieux entendue, la confirme encore : elle admet des syllabes appelées cyrch, qui déplacent la rime, et semblent par consequent porter la perturbation dans le rhythme. Pour apprécier cette irrégularité, il faut d'abord reconnaître qu'on a jusqu'ici regardé comme des vers indépendants ce qui n'était réellement que des hémistiches (1), et que le cyrch ne peut jamais entrer que dans les lignes impaires, qui ne sont plus alors que le premier membre du vers. Sans cette réunion de deux lignes dans un ensemble rhythmique, le nombre des syllabes n'aurait aucune régularité, et les mêmes lettres (2) ne commenceraient plus tous les hémistiches,

que lorsque le sens était suspendu par une interruption ou une réticence. L'hatbitude de la mesure permettait à l'oreille de supposer que le complément de la phrase cat rempli le vers, et le caractère expressif de la poésie moderne fai-sait tolèrer une suspension du rhythme qui s'accordait avec celle de la pensée : Et ce même Sénèque et ce même Burrhus, Qui depuis... Rome alors estimait leurs ver-

Cette suspension suit habitnellement la cette suspension suit nabitalitement la troisième syllahe; il en faut trois, ainsi que nous l'avons déjà dit, pon: marquer le rhythme; l'interruption n'empéche pas alors de le reconnaître, et il pent se dessiner de ueuvean avant d'être inter-rompu une seconde fois par la pause de

(1) Une étude attentive de la versifi-(1) Une étude attentive de la versifi(2) Elles avaient un nom particulier, cation ne permet pas d'en douter : toucymheriada.

tes les irrégularités portent sur les li-gnes impaires, celles qui sont alors moins importantes pour le rhythme; quelque-fois même elles ne riment pas avoc les antres, comme fait par exemple la sep-tième ligne du cyrch a chesta, et, au lieu de lier par une consonnance finale deux vers separés, on fait rimer le der-nier mot du premier hémistiche avec un mot quelconque du second :

Hunydh Hirlocw I Hystlys, gwymp 'i LHun yn LHaesgrys : Gwynnlhiw ewyn Gwenndonn iawn ' O DHwbhr eigiawn pan DHenghys.

Ap. Rhaesus, p. 170. L'erreur des écrivains qui se sont oc-enpés de la poésie gallique vient sans doute de ce que chaque hémissiche avait une allitération particolière.

comme l'exigeaient les règles de plusieurs espèces de vers (1). Le cyrch ne changeait pas ainsi le rapport des vers entre eux, et ne les mélait jamais ensemble (2); il déplacait une rime intérieure sans modifier le nombre des syllabes, et se rattachait au second hémistiche par des liens impossibles à méconnaître (3). Il était si peu arbitraire, que sa place était invariablement déterminée, et que le poëte ne pouvait ni l'allonger ni l'accourcir (4); ce n'était, à proprement parler, qu'une coupe de vers différente, fixée par des règles positives et n'admettant aucun enjambement de rhythme ni de pensée (5).

Les divisions rhythmiques d'un poëme et le nom qui les distingue exercent plus d'influence qu'on ne le supposerait d'abord sur les règles de la versification, car sous ce nom il y a une idée (6). Soit que le rhythme commence et fi-

Life bu'r gaer bhaen lhwybr gwyr a bhyt LHoegr o dir Phranc yu lebhsuc a wnai : LHew bliu ym mydhin maedhoi, (wyr sr-bhog)

Lllymm bharchog enwog o dhigonar. Ap. Rhaesus, p. 195. Pour rendre cette raisou plus frappaute, nous avous divisé le vers en hémisiches.

et mis le cyrch entre pareuthèses. (2) Cette régularité de mesure est irtout frappante dans le byrr a' thodhaid.

(5) Non seulement il était toujours liè au second hemistiche par l'alliteration on la consonnance (voyez l'exemple cité dans l'avant-dernière note); mais sa lisison est souvent nécessire au rhythme, comme dans ces vers:

BRonn BRaenwase uos Base Bu (Dydh-brawt Duw sul) marw trwssawc cymru.

Ap. Rhaesus , p. 486. Il n'y aurait point d'alliteration dans le second hemistiche, si le cyrch n'en faisait point partie.

(4) Nous sommes même persuadé que le cyrch n'eut pendant long-temps rien de facultatif; ce n'était pas une licence, l'autre hypothèse une nécessité.

(1) Le quaudodin byrr, par exem- mais un élément de la versification, une recherche systematiquo que le poëte n'avait pas le droit de négliger. Lorsque le cyrch ne fut plus nécessaire , l'irré-gularité qu'il introduisait dans le rhythme exigeait qu'ou le marquat davantage, et l'ou faisait rimer les hémistiches. Au reste, cette irregularité se trouve fort rs rement dans les vieilles poésies ; peut-être même ne se reproduit-elle d'une manière constante que dans le Chant du coucou, attribué à Llywarch Hen, et il est impossible de n'y pas reconnaîtro des intentions d'harmonie imitative.

(5) Les Orientanx intercalent quelquefois dans le rhythme des syllabes aupplementaires qu'ils appellent (رديس) mais les règles suxquelles leur intro-duction est soumise la rendeut preaque impossible et diminuent sou mauvais effet; ce ue peut être que la répétition du mot précédent, qui, d'après Nas-sired-din, ne doit pas même changer de signification

(6) Ainsi, par exemple, la liaison de l'hexamètre avec le pentamètre qui le suit sera hien plus etroite si l'on y voit deux parties d'un même système metri-que, que si on les regarde comme deux vers indépendants; l'enjambement, qui serait alors une licence, devient dans nisse avec chaque ligne, soit qu'il se prolonge et en groupe plusieurs ensemble, le vers est un système complet (1), qui se répête uniformément pendant tout le poëme (2), et doit être séparé des autres par une pause d'autant plus marquée que les éléments de la mesure sont moins dessinés (3), et

(1) Tons les critiques qui scandent les odes de Pindare en rejetant la fin d'un mot au commencement de la ligne suivante professent implicitement cette opinion. Edekh, qui appuie son système sur la nécessité de terminer obsque ligue avec un mot , n'est pas consequent à l'idee qu'il se forme du vers : Versum dicimus aut unum ordinem, sive per-fectum, sive catalecticum, qui absolutus est neque aliis connexus; aut plures sibi connexos, ab aliis autem di-stinctos ordines; De metris Pindari, p. 82. Le définition de Luzen est beancoup plus philosophique : El verso es uns orscion, o nna parte del discurso, medida por un cierto numero de pies metricoa; esto es de silabas largas y breves, que, dispuestas en cicrto orden y numero, bacen una cadencia a-gradable, la qual medida y cadencia se repite siempre la misma sin cesar; Poe-tica, t. I, p. 324. C'était le sens que les Hébreux attachsient à leur verset, et que l'on donnsit, pendant le moyen âge, au cers en roman, en provençal et en danois. Juan de la Encina va encore plus loin dans son Arte de trobar: il appelle le vers pie, et reconnaît par la qu'il doit y avoir entre les lignes de la versification moderne un rapport rbyth-mique, comme entre les pieds de la poésie ancienne. Cette définition du vers, qui résulte de la nature même du rhythme, n'aurait plus aucsne justesse si on l'appliquait à ces prétendus poëmes, qui n'ont ponr ainsi dire de rhythme qui n'ont ponr anns dire de rhythme que pour les yeux, ct imitent la forme d'une hache, d'un autcl, ctc.; voyez l'Anthologia gracca, t. Il, p. 603, éd. de Jacobs, et les œuvres de Panard. Hermann a donne dans le même ou-vrage deux défiuitions du evrz, où l'on est loin de retrouver ses prétentions philosophiques ordinaires, L'une (versus crit numerus unus et integer, qui nno apiritu pronuntiari potest; Elementa doctrinae metricae, p. 666) convient beaucoup mienz su pied qu'au vers, ct utre ( Versus numerus est ex uno vel

pluribus ecdinibus factus; Ibidem, p. 25) ne pust i-seplicuer que par la prioccupation des vers asynaritées des Anciens, qui n'aparteniente point an système monostique et formaient récliestrophe. Nous préferons de beaucoup la
définition de Marius Victorinus : Versus
est, ut Varoni placet, verborum junctura quae per articulos et commata
para publica de l'aparte l'aparte de l'apa

(2) Ceprincipe condamne formellement la position vers l'ibrer; que l'irrégularité suit dans le sombre des yllabes ou partie de la position vers l'ibrer; que l'irrégularité suit dans le sombre des yllabes ou positions de la propertie; ca s'ast just qu'une prose plus ou moins cadencie. An reste, cette region l'a presque justification principal de la comment violet; nous en connaisons un carcupte dans l'Illeriers principal cut carcupte dans l'Illeriers principal de la comment de la commentation de la comm

denx deruiers; mais la rime n'eut jamais rien d'essentiel dans la poèsie la-

tine; c'était un onjolivement qui demeurait nécessairement arbitraire.

(3) Voil pourquoi, dans la décace de la poisse latine, lorsque la quantité fut devenue mois sensible, les enjambenents n'avient pas la même companhement n'avient pas la même chiairet opendant bien lois d'être aussi multiplis que dans les Homérides. Toutes les parties d'un vers métrique moisse la moisse par la mention de la moisse par la moisse la moisse par la moisse la

que le sentiment qui les apprécie s'est plus affaibli (1). Dès qu'on ne fut plus aussi sensible à l'harmonie de la versification, la popularité des poèmes héroïques obscurcit l'idée rhythmique que l'on attachait d'abord au vers. Ons habituna voir dans chaque ligne une unité indépendante et complète (2); on ne voulut plus même faire d'exception pour ce que l'on appelait cependant distique, et les mesures différentes, quelquefois même opposées, que peut réunir une strophe(3), donnaient une vraisemblance réelle à cette erreur (4). Quoique notre connaissance de la danse et de la musique des An-

Qui testamentum tradet sibi cumque legen-

dum,
Sermones, l. II, sat. v., v. 5t.
Voyez aussi Lucrèce, l. I, v. 652; l. 11I,
v. 483; Virgile, Aeneidos I, I, v. 412,
610, et l. VI, v. 62; Lucilius, ap. No-

uisis , v\* orcans, p. 287; Flantus, Trimammus, qat. Vy. ec., v. 48; Curculio, act. 1, ec., v. 48; etc. Plusicurs exemples s'eu trouvent dans le fragment d'un poème sur les figures de rhetorique (v. 9 4 136) que fon fait remonter au siècle d'Auguste sans preuv suffiante (Bibliothèque des Lhories, t. 1, p. 64), ct dans les poètes carlovingiens; Abbo, 1, v. 579; 1, 11, v. 54 et 187; Frmold, ap. Pertz, Monumenta germente, t. 11, p. 501, 504,

manupe que ejectore exemples da la plane manupe que ejectore exemples da la plane poblada poisi d'éliden leur derailre syllabe, et, à moins de supposer que la labe, et, à moins de supposer que la plane de la plane de la plane de la lace de la lace de la plane de la lace de lace de la lace de lace de lace de lace de la lace de la lace de la lace de la lace de lace de la lace de lace de la lace de la lace de lace de lace de la lace de lace de la lace de lace de lace de lace de la lace de lace

rimes irrégulières rendaient le rhythme presque insensible.

(2) Ligne et vers s'expriment même

en anglais par un seul inot, 16ss.

Jus calligraphes allemands étaient
plus consequents pondant le moyen age:
toutes les lignes se suivent dans les manuscrits antérieurs au 15 siècle; il n'y
a de marques distinctives (alinéas, majuscnies ou astérisques) que pour les
strophes et pour les reprises.

(4) Nos poëtes du moyen âge avaient un justinct rhythmique plus sur que la plupart des savauts qui ont reflechi sur la métrique. Pour eux , la consonnance finale faisait partie du rhythme ; ils prolongeaient autant que pessible leurs ti-rades en leur donnant toujours un sens complet, et quand la rime venait à chauger, ils indiquaient le changement du rhythme par un vers plus court qui ne rimait avec ancun autre. La cunsenence des principes que neus venons d'exposer, et neus la croyons incontestable, c'est qu'une seule ligue ne fait pas un vers français; le rhythme n'est pas un vers trançais; le raytinue n'est complet qu'après que l'ercille a senti la consonnance. La succession des rinces masculines et féminines prend alors une tout autre importance, elle rend le changement du vers plus sensible par une cadence différente. L'enjambement est ainsi bien plus vicieux quand il mele des vers qui ne sout pas lies par la rime, et la pause qui sépure les deux ligues rimautes ne doit pas avoir une va-leur grammaticale et une durée qui empecheraient de sentir leur liaisou rhythmique.

ciens (1) soit trop imparfaite pour nous permettre d'apprécier avec exactitude le rhythme des poésies intimement associées avec elles (2); le nom (3) et la symétrie des divisions de l'ode (4), rendent certaine leur union avec des danses en rond qui subordonnaient les formes de la versification à leur rhythme (5). Sans doute l'influence de la danse diminua

(1) Voyez ci-dessous le chapitre XIV: De l'influence de la musique et de la danse sur les formes de la versification.

(2) Nous ne avone, per exemple, ince de la mesure des dishyrambes proishdement, quoique les Anciene estamens l'aint contest, ils curent d'amème l'aint contest, ils curent d'aberd un rhythme régulier, missi sinde un rhythme régulier, missi sindimistrephe, Prolimanta M.X., par.
25. Alburget's et Boch ont volui drivier
atrophes de Pindare en plusierer
perties rhythmiques qu'atransit prisprise rhythmiques qu'atransit prise
prise rhythmiques qu'atransit prise
prise pridare plusierer
partie produce de l'ancient de l'ancient de Vossilus, Zérimensung, 10plis.
Îls ne pouvaient avoir aumen autre raison de Vossilus, Zérimensung, 10plis.
Îls ne pouvaient avoir aumen autre raison de Vossilus, Zérimensung, 10plis.
Îls ne pouvaient avoir aumen autre raison de Vossilus, Zérimensung, 10plis.
Îls ne pouvaient avoir aumen autre raison de Vossilus, Zérimensung, 10plis.
Îls ne pouvaient avoir aumen autre raison de Vossilus, Zérimensung, 10plis.
Îls ne pouvaient avoir aument de l'aument de l'aumen

Βαμερον μεν χρη σε αχρ' άνδρι φιλω σταμεν, εύτατου δασιληί Ευρανας, έρρα κωμαζουτι συν άρκεσελα.

Frjakes, IV, au commencement. Fridemment la munique surrait seule énance le chythme d'un pareil vers, et desance le chythme d'un pareil vers, et d'une archive la comment de la commenta del la commenta de la commenta del la commenta del la commenta de la commenta de la commenta del la commenta

Kλυθε μευ γεροντος εὐεθειρα χρυσοπεκλε κουρα. Pythica, IX, str. 8.

(3) Strophe et antistrophe, de orgepte, tourner; l'expression provençale tornade, que M. Raynouard, t. II. p. 163, explique à tort par répétition d'une senience ou d'un vers, en est la traduction littérale.

(4) Le mesure de l'autistrophe reproduissi toujours celle de la terphe i l'anifornité semihait si nécessire; que los mitorités semihait si nécessire; que los pendant l'une de l'aguche durant l'antre, les chastait tontes les deux à pendant l'une de l'aguche de l'aguche de celle finishe d'avantage l'attention, core plus cridentes dans quelques odes des de l'aguche de l'aguche de l'aguche de provengales; les moles et mos et l'aguche provengales; les moles et mos et l'aguche provengales; les moles et mos et l'aguche provengales; les moles et moles et l'aguche (l'as acomples n'en soit pas carres nous plus dans notre vielles pesies; voyes le Komanciero françois, p. 10 et 107), et l'aguche de l'aguche de l'aguche de publication de l'aguche de l'aguche de publication de l'aguche de l'aguche de sounance q'avec celles qui leur correspondent dans la stophe suivante; voyes counance q'avec celles qui leur correspondent dans la stophe suivante; voye me de l'aguche de l'aguche de l'aguche de l'aguche de province de l'aguche de l'aguche de l'aguche de l'aguche de province de l'aguche de l'aguche de l'aguche de l'aguche de province de l'aguche d'aguche d'aguche d'aguche d'aguche d'aguche d'aguc

conversance une oco on pertrant de Sero, ap, kayoscard, i.V., p. 1705pliquer complétement par les principes qui nous sont consus les irregisprisse de la poésie lyrique. None certiforus vamons menerar une pause qui empéchait les histas et les élisions, et que lorsqui les histas et les élisions et l'en empéchait les histas et les élisions et de lorsqui les histas et les élisions et l'en empérie propriétées. Cette distinction pour les des les des des des les et ergos que l'on donnait à certaines atropares de la les estants de l'en est propriétées. Cette distinction propriétées de la consiste de l'en est propriétées de l'en est propriétées de l'en est principal de la les de la consiste commencement du vers suivant l'enchtage de la consiste de la consiste principal de la consiste de plus en plus, et celle de la musique devint prépondérante (1); mais, si une critique prudente ne se hasarde point à juger la nature et les conséquences de ce changement, elle ne craint point d'affirmer qu'une strophe fut toujours un ensemble systématique, que l'on ne pouvait décomposer en vers réguliers, séparés les uns des autres par une pause rhythmique (2).

La distinction des vers ne suffirait pas encore si l'on ne divisait aussi en plusieurs parties dont on perçoive aisément

d'Halicaroasse, Mest our Bereus, ch. xxiu, v. 15, et ap. Lougin, ch. x, v. 9), les deux premiers vers sapphiques y fluiraient toujours avec nn mot, sépare da auivant par une pause, et le troisième serait lie avec le vers adonique:

Πυκνα δενευντες κτερ', ἀκ' ώρανω αίθερος δεκ μετσω.

Ap. Denys d'Italieramese, Joc. ett., v. t.t. Vyerz aussi ap. Lougin, v., 2 ett. 5. Mais cette régle s'appliquerait difficilement à tous les chosars et aux odes de Pindare, auxquelles on ne saurait à la vérité acorder une cooliance bien entire, puisque la strophe n'y a pas toujonra la partie de la strophe n'y a pas toujonra la pare exemple, dans la einquieux Olympique, ill y a dans la strophe, v. 3:

EXECUSE BUYETERS

et les vers ne sont pas liés, puisqu'il y aurait un hiatus, tandis qu'ils le sont dans l'antistrophe, v. 22, de la manière la plus étroite:

> Σταθμων, ώ πολι ποχε Παλλας, ἀετ.

(1) On ue pent expliquer quo par la subordination de la poésie à la musi-

que comment la pause prosodique, qui marquait la fin de chaque strophe, ne concordait pas tonjours avec une pause grammaticale:

Antistrophe II. Δη τοτ' ές γχιαν πορτυεν θυμος ώρμαι— Épode 11.

Epode II.
v loracav viv. Evex Acrove
Olympica III. v. 45.
Saus doute la musique no se prolongeait

pas après les paroles, et. la reprise de l'erie nairait l'unométiement la fin; on la netne phrase muteale compresait le netne phrase muteale compresait position, qui pour la poésie grecque n'est qu'une pure hypothese, explique n'est qu'une pure hypothese, explique produsit le mogra feq. (1942 Critica, Tetre de l'est l'est l'est l'est l'est l'est produsit le mogra feq. (1942 Critica, produst le mogra feq. (1942 Critica, produst long-tempe di allemand, il fallut produst long-tempe di un produst proposition de l'est l'est l'est l'est l'est produst long-tempe di un produst long-tempe l'est position d'est l'est l'est l'est l'est l'est dante à se rimpiller, positique l'esconje l'estant l'est depres l'estant les fortes l'estant l'estant

férence même à la strophe, qu'ils a vaient inveutée (abba, acca); 1902 à Alonza N, Das queretas, et Il libro del tesoro o del candado. (2) Ce serait aussi une faute, dans laquolle plusieurs poètes sont tombés, que de terminer le sens d'une phrase au mi-

licu d'une strophe.

régulière de stance (abababec, et le re-

pos était ordinairement plus marqué après les vers pairs) que les Portugais et les Espaguols imitèrent bientôt de préla liaison (1) les poëmes qui se prolongent trop long-temps pour que l'on saisisse leur ensemble (2). Cette division est mème trop essentielle pour ne pas changer avec le principe du rhythme et l'esprit de la poésie. Quand la versification se préoccupe avant tout de la forme, la division est matérielle; la longueur des parties ne doit pas être assez inégale pour que leur différence devienne sensible. Lorsque, au contraire, le poète attache plus d'importance à la force de l'expression qu'à son harmonie musicale, il faut que l'on sente durant tout le poéme le développement continu de la peasée qui l'inspire; le principe de la division est alors dans la nature des idées, chaque partie doit être la conséquence de celle qui précède et la cause première de celle qui suit.

## CHAPITRE XII.

### DE L'HIATUS.

Lorsque deux voyelles se suivent dans un mot, la même émission de voix peut, en se prolongeant, les exprimer toutes les deux (3); mais, quand elles se trouvent dans des mots différents, l'intervalle qui les sépare ne permet plus de

<sup>(1)</sup> A plus forte raison doit-on sentir ls liaison des vers, et le meilleur moyen, nous dirions même le seul, est de leur donner une mesure uniforme. Il semble ainsi impossible d'approuver M. Hugo, qui change souvent de rhythme dans la mêmo ode, et accole srhitrairement des strophes dont la mesure n'a aucun rap-

<sup>(2)</sup> C'est pour rendre cette division et sion de la vette liaison plus sensibles que les postes dessinen; theroïques italiens terminent leurs chants ne l'a fixée par deux vers dont les mots varient, à un autre.

mais dont le seus ne change point; ainai, dans l'Orlando furioso, Arioste dit toujours avec des variantes d'expression tont à fait insignifiantes:

A l'altro canto vi farò sentire S' a l'altro canto mi verrete a udire.

<sup>(3)</sup> Ce sont, sinsi que nous l'avons ru, les consonnes qui limitent l'émission de la roix, et pour ainsi dire la dessinent; tant qu'aucune articulation ne l'a fixée, elle peut passer d'un son à un autre.

les prononcer par un seul effort, et le concours des deux aspirations qu'elles exigent produit un histus (1). Quolque cette rencontre oblige toujours les organes de la voix à se contracter par une sorte de bàillement, l'effort qu'elle leux demande n'est pas asser, petinle pour être senti, lorsqu'il n'en résulte point une dissonance réelle (2). Des consonnes purement orthographiques ne sauraient donc empécherl'histus, puisqu'elles ne facilitent point la liaison des voyelles (3);

(1) L'hiatusest plus rude quand noe des aspirations est plus forte, M. Bergmann a'est trompé en disant : L'hiatus est formé par deux voyelles differentes se prononçant chaeune séparément, et dont la seconde a l'accent; Théorse de la quantité prosodique, p. 13. Sans être complètement juste, le contraire eut été moins inexaet; l'accentration, l'aapiration de la promière voyelle rendrait aou concours avec la seconde plus desagréable : voilà pourquoi les voyelles sout naturellement breves quand elles en précèdent une autre dans le même mot, et le deviennent, comme nons le verrons tout à l'heure, pour empêcher l'hiatus de trop altérer l'harmonie du vers. Sonvent même, quoique Payne Knight et quelques antres critiques aient supposé des digamma où les Homérides n'en avaient certainement pas mis, les Grocs évitaient l'hiatna en aspirant la seconde voyelle; peya Ferene, pelegoes Forvoy; on ne peut en douter, puisque l'esprit rude était quelquefois assez for-tement prononce pour allonger la syllahe précédente comme une véritable consonne :

Totos of sup times dry aparts; to ant sipper. Madis 1. V., v. 7.

Voyez ususi Ibidem, v. 203; I. V., v. 191;
I. XII, v. 176, etc. Apel est meine alia
jusqu'à dire : Dus Spritus super, mit
jusqu'à dire : Dus Spritus super, mit
liaitas suf, indem das Eintreten de Vokais vermitelli: Mérrià, t. I. p. 498.
Cest une exagération en sens contrairei ; il a saimille Taspiration d'une voyelle au son guttural d'une consonne. En lain, le H poursit preudre aussi la valent
d'une cousonne; il emphéhait l'hiatus :
Staut et juinger et exstance thirmate.

Virgile , Bucolics , écl. vii , v. 53.

et allungusi. Is syllabe pricidente, mona die taisi kerminen par neu monane ; Aurril Aumantius, Ennius, I. Ily pp. Festus, v. v. u.; célél Aumant, Aumender, L. Vill., v. 2005; subtil ander, I. Vill., v. 2005; subtil and four ce exemple in c'aurra its pe agelement change le quantite); voyer Santon, ap. Tercuisnus, p. 380. [2] Ainsi, par cemple, la voyelle sui-view for a subtil and produce and subtil and s

Italie, Italie, adies, borde que Jalmais, entre ou de 1º Emuet o'est pas entièrement perdu, il adoueit le passage d'une des voyelles sonores à l'autre; son effet est sensible dans une petite enfant, il empôche le 1º d'y sonner aussi durement que dans un petit enfant. Minheben n'a pas icojuers observé la règle heben n'a pas icojuers observé la règle de l'autre d

Je demeure en danger que l'âme qui est née.

(3) Dans la poèsie latine, le M final et le H initial n'empéchajent pas l'elision :

Monstrum borrcodum, Informe, ingens, Probablement le Minneu ademptum. Probablement le Minneu ademptum. son nanal la Voyelle predentantis, quoi qui len soit de la justesse de celte conjecture, on me pent supposer qu'il est un son propre bien marqué. Le tèmoignage de Prucianus est formel : Mindeu de la companya de la companya de la companya de la companya Alignait asse assurent de l'écrire dans les Elignait asse assurent de l'écrire dans les la dureté ne peut être adoucie (1) que par l'intercalation de sons euphoniques, exprimés par des signes particuliers (2), ou sous-entendus (3). Les versifications qui accor-

aodennes inscriptions; voyes Orelli, Cor. pus inscriptionum latinarum., n.º 553, 640, 5247, etc. On u'est pas nossi consiquent en français, les meilleurs poètes n'évitent pas le concours d'n N'naal avec une voyelle; Racine lai-mème a dit: Pourqued dus on entier l'avons-nous diffé-

Mais Rome veut un makre, et non une

Nean i denettions ce concours, même herque le voyelles sout differentes, qu'à l'Émistiche; à moins que les deux mois ne fusuent liés d'une manière assei inégarable pour qu'on les prononcit comme un real qu'ac les pronontes de la reunis à la voye de la contraction se de la reunis à la voye, c'ai le pensière au combon dans energuetiler, c'ai la pensière ne s'aible à la uneme prononciation que culte d'anablér. Nous es diriens autain detronosmes suntette qu'an edisminalest decronosmes suntette qu'an edisminalest de consistent de la cons

l'histus qu'aux yeux. Je reprends sur-le-champ le papier et la plume

nou somblo vicieux, malgre l'autorité de Bolleux; le Ra nempeche pas plus l'haitus que le T de la coujonction et, que peu de poètes, parmi lesquels on et peu de poètes, parmi lesquels on que peu de poètes, parmi lesquels on et peu de l'autorité, autorité, autorité,

(1) Le N grec, le D des vieux poëles latins, les T et D italiens; on en trouve des exemples dans le patois sarde, des le 13° siècle:

Stul po tady er ingana... E po crithava au una vos. Extraits d'un poème de la Passion, ap. Journal des Sacants, 1839, p. 310.

Les tronbadours ajoutaient uu Z : Senher Blacas, aquo lor es granz pros Qu'a vos parec q'aZ els fos destorbers. Blacas, En pelicer, En français, on écrit avec on sans S final tous les mots, où il n'a point de valeur grammaticale : jusques, grace

a. Naptar, dittère.

[2] Le Napragique grec tait ordinareament exprand, quoque soos an emission de la resistant exprand, quoque soos an emission est production qu'il y si des latits qui ne pervent s'expliquer que per la supposition qu'il y si quatrili proposition qu'il y si qu'il proposition qu'il qu'il

(3) Voltaire, Marmontel, M. Quicherat, etc., ne trouvent pas l'hiatus produit par la reneontre de deux mots plus vicienx que le concoura de deux royelles dans l'intérieur d'un mot ; c'est oublier les premiers principes de la prononciation. La voix appuie nécessai-rement sur la dernière syllabe des mots pour en marquer la fin, et glisse si legérement sur la voyelle qui en précède une autre dans le même mot, qu'on ignore quelquefois si elle a un son independant: diable, biais, gardien, hier. Une analogie complète ne pourrait d'ailleurs légitimer la conséquence qu'on en voudrait tirer ; les sons desagréobles qui tienuent à la nature de la langue, ne justifieut nullement les dissonances que la versifieation peut éviter. Nous en dirons autant des bialus qui restent après l'élision :

Quemvis medis erue turba: Autabavaritis, auf misera ambitique laborat.

Horace, Sermones, l. I, sat. 17, v. 25. leur condamnation aurait exclu tant de mots de la poèsie, qu'elle l'eut rendus dent le plus aux exigences de l'oreille ne se font pas cependant une loi constante d'éviter ce concours; elles admettent une exception pour les interjections (1), sans doute à cause de l'aspiration que la pensée y associe toujours (2); elles sacrifient l'harmonie à l'expression. La prose n'évite point l'hiatus avec le même soin que la poésie; la mélodie ne lui est pas aussi nécessaire, et en accentuant plus légèrement, en appuyant moins sur les sons, la prononciation n'y fait pas autant ressortir la dureté de leur renoutre. D'ailleurs, le rhythme de la versification rapproche davantage les mots, et, soit qu'ils heurtent l'oreille de leurs sons consécutifs, soit qu'ils forcent de les séparer par un intervalle qui brise l'harmonie des vers, l'hiatus en devient plus bles-

impossible, et le concurs des deux voyelles c'es pas alors plas der que v'il se trouvait dans l'intérieur d'un mot. L'orcille n'approuve pas cependant tout ce que permetteut les règles; la voyelle qui subsiste après l'élision dois être moins fortement prononcée que celle qui commence le mot suivant; voilla pourquoi ce vers d'Andromague: Betoir tombs sous lat, Trois expiras sous

est si pen harmonieux. Le concours serait encore plus désagréable si les deux voyelles étaient les mêmes, comme dans ce vers de Boileau:

Et tont crie ici bas : l'homeur, vive l'honneur l La panse qui sépare les deux hémisside ches n'empécherait même pas l'histus de blesser l'oreille : la preuve en est dans

Cependant à Pompée élevez des autels.

(1) En grec, non seulement les interjections n'étaient pas soumises à l'élision, mais il en était de même des autres espèces de mots quand on les prenait aussi dans un seus instinctif et passionné:

ce vers de Corneille :

Îθε, έθε μες καιων;
Philocoles, v. 832.
Δ)), ἀνα, εξ έδρανων;
Δίαπ, v. 196.

Les Latins n'élidaient pas non plus les interjections : Oego! ne possim tantos sentire dolores.

Tibulle, l. II, él. Iv, v. 7.
et nous avons adopté la même règle;

Ah! Ah! c'est vous, seigneur Mercure.

Molière, Amphiryon, prologue.

Les meilleurs grammairiens (Domergue,
Chapsal et Bouiface) out romarqué que
l'interjection, exprimant ici la surprise,
devrait être écrite ha! ha: 'On ne peut
d'ailleurs expliquer eet hiatus par le H
orthographique, puisqu'il n'empéchait
pas l'élision de l'E muet; ainsi, Racine

a dit dans Athalie: Cher Zachsrie, hé blen! que nous annoncez-vous? Les mots anz quels nons donnons le sens

d'une interjection sont prononcés comme en grec, avec nue aspiration assez marquée pour ne pas faire d'hiatus : Out, out, vous me suivrez, n'en doutez nullement.

lement.

Andromaque, ect. II, sc; 3.

(2) C'est là sans donte la cause du H qu'ou sjoute aux interjections françaises (ah t eh lo h! bah!), même quand on ne le prononce pas; d'ailleurs, comme elles sont presque toujours monosylla biques, une élision les éliminerait on tirrement, et elles sont nécessaires au sens. sant (1). La place où il se trouve exerce aussi une grande influence sur l'effet qu'il produit; il choque moins au commencement du vers, lorsque le rhythme n'est pas encore dessinė (2), qu'à la sin, où le mouvement en doit devenir très marqué (3). Les césures régulières (4), les pauses rhythmiques (5) et tous les repos que le sens ou la grammaire

modifient, même quand la versification ne change point de système; en grec, par exemple, la prosodie était si marque, que, lorsque l'hiatus se tronvait à ls première syllabe d'un pied, la quantité se prelonguait assez pour l'empêcher d'être désagrés ble :

Maney derote, Ben, Hedaftuden Ayedros-Aun dem oberne sore foton any ore

Au contraire, les Latins, qui, pour marquer le rhythme, étaient o bligés de ses nder d'une manière plus distincte, tole-raient mieux les hiatus quand ils se trouvaient dans des pieds différents: Glauco et Panopeae et Inoo Melicertae. Georgica , 1. 1, v. 437.

Virgile s'est cependant servi aussi quelquefois de la licence greeque, mais il se proposait ordinairement un but d'harmonie imitative :

Evolat infelix, et femineò ululatu.

Aeneidos L. IX, v. 477. An reste, les critiques n'ent fait sucune distinction entre les différents biatus, et l'oreille, qui est seule juge des né-cessités de la versification, u'eu est pas également blessée. Quand la première voyelle est un I, l'hiatus n'a presque rieu de dissonant (à moins cependant que les consonnes qui precedent l'I ne le rendent dur, comme dans eet hémistiche de Racine : L'essieu crie et se rompt), et devicut tout à fait choquant lorsqu'il est produit par la répétition de la meme voyelle : Arma amens capio, etc. C'est la scule espèce d'histus qu'évite la versification anglaise.

(2) Ένθα οἱ ἐπιοδωρος ἐναντις ἐλυθε mares.

Iliadia I. VI. v. 951. O et praesidium et dulce decus meum. Horace, l. I, no 1, v. 4.

(3) Nons ne peurriens ainsi approu-

(1) Les nécessités de l'harmonie se ver les vers 216, 218, 219 et 221, du cinquième tivre de l'Iliade, le 461º des Géorgiques, l. IV, ni même le 53º de l'éclogue VII :

Stant et juniperi et castaneae hirsutae, quoique le H eut probablement, ainsi que nous l'avons dit, nne prononciation aspirée.

(4) Ties mer Kreu | rou, & d'de Eupvrou ARTORIWAS.

Madis 1, 11 , v. 691. Et sueus peco | ri et lac subducitur agnis. Bucolica, écl. III, v. 6.

(5) Ainsi, par exemplo, dans lesvers héroïques grees et launs, elles empé-chaient le quatrième pied de faire un hia-tus trop désagréable avec le ciuquième. Τω μεν όρ' άρκαζοντε βιας και | έφια μελα.

Iliadis I. V. v. 558. Voyez aussi les vers grecs cites dans les notes précèdentes, et Hiadis l. VI, v. 245, 247, 249, 251, 255, 258, etc. Hoc motu radiantis Ephesiae | In vada ponti.

Ciceron . De oratore, ch. 45. L'élision nous semble par conséquent viciouse, lorsqu'olle lie le quatrième pied avée le cinquième, comme dans co vers d'Horace :

Quid facias illi? Inbeas miserum esse, liben-Elle l'est beauconp moins quand la syllabe élidée est brève : Tum Zephyri posnere, premit placida sequo-

ra pontus. An reste, l'effet des pauses rhythmi-ques dépend entièrement de la manière dont elles sont marquées; ainsi, en français, elles ne légitiment pas un hiatus entre deux hémistiches, et empechent d'être choquant celui qui a lien entre deux lignes liées ensemble par la rime, comme on le voit dans ces vers de l'Alexandre de Racine :

Ni serment ni devoir ne l'avait engagé A courir dats l'abyme où Porus s'est plongé.

introduisent dans le vers (1), l'adoucissent (2); au contraire, les endroits les plus accentués, ceux où la voix s'élève et s'articule avec plus de force, ajoutent à sa dissonance (3).

L'oreille indiquait un moyen facile d'éviter l'hiatus : c'était d'affaiblir le son de la prémière voyelle, de changer sa quantité lorsqu'elle était longue (4), ou de la réunir, comme

gen darum

(1) Tou d'émigeoreme, de' èpu une berfor 'Amallous. Hiadis I. VII., v. 489. Voyes aussi v. 407, 453, 474, etc.

Addam ceres pruns : honos erit huic qu Bucolica, écl. 11, v. 53.

Plateu a même dil, dans ses Epigrammes, p. 411 : Wahnst du , er sanke so tief , dieh zu befra-

(2) Nous avons déjà cité, p. 152, note 1, un vers élégiaque qui prouve que l'in-terruption du rhythme empéchait l'hia-tus d'être une faute; nous en ajouterons un autre de Palladas :

Onx theyer Tourse. On hat the goldense Ap. Jacobs , ad Anthologiam , t. Ill , add. et un vers élégiambique d'Horace, l. IV,

nº x1, v. 24 : Vincere mollitia, f amor Lycisci me tenet dont la liaison avec la musique devait cependant rendre encore l'harmonie plus rigoureusement nécessaire. (3) Sans aller aussi loin que Hermann

(Orphica, p. 721) et Spitzuer (De cer-su gracco herosco, p. 107), qui croient que la voyelle longue immediatement suivie d'un mot commeuçant par une voyetle couservait sa quantité dans l'arsis et devenait brève dans le thesis, puisqu'il y a des exemples contraires : Ai xev Tudeos vios deorge 'lleon iges-

Iliadis 1. V1, v. 277.

Punou iffauer, à expense boor' desexe.

Iliadis L X, v. 505. (Voyes aussi l. I, v. 39; l. IX, v. 406); il est imposible de contester une influence si complétement expliquée par les nécessités de la prononciation, et que confirmeraient au besoiu une fouie de vers des Homèrides et même ce vers de Virgile : Quid struit? aut que spe inimice in gen

Au reste, cette règle n'eût été juste que pour les vera héroiques , et les exemples pent les vera neroques, les exempres m'ont pas la siguification qu'on a voulu leur accorder, puisque l'arisi y était toujours loug. Daus nos vers alexan-drius, malgré la pause qui sépare les deux hémistiches, l'accentuation de la sixième syllabe rendrait l'hiatus qu'elle formerait avec la septième bien plus rude que s'il se trouvait ailleurs. Ainsi, par exemple, dans ces vers de Baif : O toi, le roi des rois, la très sainte pe

Du père souveraiu, par qui est dispensée La nature, et de qui elle a tout sou avoir. l'hiatus est hien moins dur dans le se-

cond que dans le troisième. (4) דש אונה סטו באפני מנדמני סטובף שינים דס (a) Im yet our system street outperformant the special street of the street of the street outperformant streets outperformant outperformant streets outper TEPRY, TES TOU MESTYOUMEYOU TOWN MEXADOTEOS dectenverne; Aristeides Cointillenos, ap. Meibom., p. 46. Aussi les lon-gues devenaient-elles quelquelois hrè-ves, quand elles étaient suivies d'une voyelle; voyez ci-desssus, p. 71, note 1. Ce changement de quantité résultait d'ailleurs de la nature des longues (aussi les poëtes dramatiques l'avaient-ils adopté comme les autres; voyez Erfurdt, ap. Sophoeles, Oediput Rex, v. 507, et Seidler, De versibut dochmiacis, p. 58, 81 et 96), pulsqu'elles étaient une contraction do deux brèves, et que la versification ne se proposait point une harmonie absolue, mais une relative, qui fût étrangère au langage habituel et fit reconnaître une disposition particulière dans l'esprit du poete. Eu grec, malgre la théorie, on pouvait ne pas élider une brève :

Terpares ques tas, un tw rarehane d.

ENVEN. Odyseene I.V. v. 202.

en un seul mot, avec la seconde (1); mais on ne pouvait v recourir toujours. Quelques vovelles ont un son trop marqué pour s'unir alnsi au mot suivant (2), ou se laisser suffisamment amoindrir (3); l'hiatus subsiste tant qu'elles restent en contact avec un autre voyelle; il faut nécessairement en supprimer une (4). L'élision n'est cependant pas non plus toujours possible; il y a des mots trop importants au sens pour que la prononciation les fasse disparaître (5), des syl-

Vovez aussi v. 243, 257 : Hiadis l. l. v. 4, 47, etc.; mais uous u'cu connaissons pas d'exemple eu latin. Si, en frauçais, la longueur de la première voyelle semble produire un effet coutraire et di-minner ce qu'il y a de trop blessant dans son concours avec une autre, c'est qu'on n'attribue point l'adoucissement la prononciation à sa véritable cause. Si l'hiatus des pluriels est tolère, ce n'est pas parce que le S et le X qui les caractérisent allougent la première voyelle, mais parce qu'ils sonnent sur la seconde :

Déjà vlugt-deuX étÉS out múri ma raisou. Quant à l'élision des féminins terminés en ce, ie, ue, elle u'est point légitimée par la prolougatiou de la première voyel-le, mais par l'affaiblissement progressif des aon de l'E muet, qui facilite le passage de la voix au mot suivaut, comme dans ce vers de Théophile :

De mon smour passéE inutile mémoire. (1) La synalèphe avait lieu principalement à la seconde syllabe d'uu dactyle, surtout quand la première vovelle etait un E bref.

(2) Telles sont en grec les longues Ω et n, et toutes les diphthongues, sauf un très petit nombre d'exceptious.
(3) Ce changement de quantité serait

impossible à l'arsis, où la voix est obli-gée de s'élever, et dans les vers qui admetteut plusieurs espèces de pieds; le rhythme n'y serait plus assez marqué. Il semble aussi que les deux mêmes sons vocaux ne ponvaieut se suivre immédiatement sans que l'oreille en fût hlessée, quoiqu'il y en ait quelques exemples daus les Homèrides : aupo duos, Riodis I. I, v. 196; tueva is Berberrey, Hidem, v. 358, etc. Au reste, quand la

différence des brèves et des longues ne fut plus aussi sensible, ce changement de quantité n'aurait pas suffi pour empécher l'histus d'alterer l'harmouie du vers; aussi en trouve-t-on très peu d'exemples en latin, excepté pour les diphthongues et les noms propres dérivéa du grec. Ce moyeu d'adoucir les histus ne pouvait d'ailleurs s'appliquer aux desiuences brèves, qui étaieut presquo anssi nombreuses que les autres,

(4) Les Grees pouvaient réunir den ; mots par une contraction reelle (xd, pour xut tyo. τουνομα pour το ένομα; lea exemples en soul fort rares dans les vers épiques, voyez Thiersch, Griechi-sches Grammatik, par. 165), et les Latius avaient quelques mots évidemment formes de la même mauière (magnanimus, animadvertere). Mais l'élision dout nous parlons ici n'avait rien de réel; la première voyelle ue disparaissait pas entièrement; seulement, la pronenciation y glissait assez légérement pour af-faiblir l'hiatus.

(5) En gree, on n'élide presque lamais d'autres monosyllabes que quel-ques formes de l'article et les enclitiques, qui font réellement partie du mot précédent. La versification latine adopta la même règle:

Credimus? an, qui amant, lpsi sibi somnia Bucolica, écl. VIII, v. 108. excepté pour le pronom se et quelquos

conjunctions (st, dum) qui ue s'elident même qu'au commencement du vers, et y font un très mapvais effet : 81 sd vitulam spectas, nihii est quod pocula laudes.

Virgile a cependaut dit aussi :

Saxa vocant Itali mediis quae in fluctibus

labes trop sonores (1) ou trop accentuées pour se prêter à cette complète absorption (2), et l'on ne choisit point arbitrairement la voyelle qu'on retranche. Sa suppression est une conséquence de la prononciation qui glisse sur une des voyelles pour adoucir le passage de la voix à la seconde (3); l'élision frappe nécessairement sur la première (4), et la nature des langues dont la versification servait de modèle en edt fait une nécessité; en grec, toutes les voyelles initiales

meis une révision sévère aurait certainement corrigé cette élision. Nous ne parlous pasdes satiriques , dout la poésie éteit une sorte de conversation , un pen plus accentoée et un peu mieux mesurée que le prose.

(1) En grec, l'élision (£65èse) opoursit atteider ancenne antre diphotorist atteider ancenne antre diphthongue que l'ex qui termine la première et la troisième personnes des bes ; elle n'était clidée à l'infinitif que dana les Comignes et dans quelques vers herolique dont les leçons sons sont sapecies quand leron mesor no peut s'species quand leron mesor no peut s'ration faissit éviter l'élision d'une lonque par une brêve ; nousu'are consistent sous qu'un petit nombre d'exemples en grec:

Χρυτοω ἀνα οπιπτρω, και έλισσετο παντας Αχαιους. Ikadie l. 1, τ. 18.

Aix' αὐδων κοτεθηκ', τε κ' 'Αγπθκιρχιε είνα. Krinne, ep. 1, τ. 4, Anthologia, t. I. p. 50, éd. de Jecobs.

et que deux dans les écrivairs d'une bonne latialité ! Ton est deux Lecèce, l. 1, v. 25, et l'autre dans Virgile, écl. 1, v. 25, et l'autre dans virgile de l'autre de l'a

eette ressonrce manquait entièrement aux Latina: qui n'avaieut poiet d'esprits.

pritt.
juist, par exemple. Tota, qui me de unissi juissi par nes spariçue la royelle savante, surait de s'élider la royelle savante, aurait de s'élider accera moisse d'oue manière, complète; plus fortes que les conséquences de l'amolgic. Cependont il ce s'élidait ni dans stra, excepté dans le dislecte éstaires déclimaisen, et le dislecte éstaires déclimaisen, et le dislecte éstaires déclimaisen, et le dislecte republishen de l'acceptant de l'acceptant

Passion and apathy and glory and shame.

Paradize lost, l. II.

Two only who yet by sovran gift possess.

Paradize lost, l. V.

(3) Le Wangleis n'empéchait pas uon plas l'élision au commencement des mots:

And ask'd to what end they elomb that

hear nly height.

Spenser, Faerie Queen, l. I, ch. x, st. 49.

Quelquefois même on l'Indiquait par l'écriture:

Nere (ne were) thon our broder, shuldest

thou not thrive.

Chancer, The Sompnoures tale, v. 7096.

(4) Illa enim quae supervenit priorem semper excludit, non prior sequentem;
Marius Victorinus, ap. Putsch, col. 2503-

Eschyles a cependant dit:

ένθα δη «λειστοι 'θαιον. Persae, v. 490. et nons avons dejà cité κάγω: on trouve Ataient trop aspirées pour devenir muettes (1), et l'importance du radical dans les idiomes germaniques ne permettait point d'en rien retrancher (2). Une pareille ressource n'aboutissait d'ailleurs à aucun résultat vraiment satisfaisant; la suppression des finales dans les langues qui marquaient les rapports des mots par leurs désinences obscurcissait souvent la pensée, et l'oreille n'en était pas moins blessée que l'intelligence (3). L'aspiration des vyelles grecques domait alors nécessairement un son très dur aux consonnes, et, en latin, soit qu'après l'élision on laissat l'accent sur la dernière syllabe des mots, soit qu'on l'avançát sur une autre où il n'était pas ordinairement, les habitudes de l'oreille étaient choquées et l'harmonie de la versification devenait impossible(4). Aussi Ovide et les poètes qu'is e préoccupaient le plus

aussi paratu'st dans Ennius ot dicendum'st dans Lucrèce; mais ce dernier exemplo peut être attribué au copiste comme au poëte.

(1) Commo en grec, où elles sont toutes marque es d'un signe d'aspiration.
(2) Cepesidant, queique Molloy et tous les écrivains qui se sont occupés de l'an-cienne versification irlandaise n'aient pas hésité à diro que la première voyelle y était élidée, comme dans les autres langues, nous croirions plutôt, malgre tontes les règles de la prononciation , que c'était la seconde. D'abord, les changements euphoniques que l'on faisait aubir à certaines lettres (B, C, D, G, LL, M, P, RH et T) étaient amones plus sonvont encore par les sons qui les pré-édaient que par ceux qui les suivaient, et, quoique la raisou et l'autorité des antres peoples voulussent que la voyelle élidanto fût plus fortement pronoucée que l'antre, l'élision, qui n'était que faculta-tive lor-que la première voyelle était brève et ponvait disparaître aisément de la prononeiation, devenait nécessaire quand elle était lougue, Il y a d'ailleurs des vers qui n'auraient pas d'allitération si l'elision ne retranchait une vovelle initialo ;

do fhiofradh mo aBillomne Billar.
tren re Dubhailee albheachlu.
Ap. Lhuyd, Archaeologia brifannica, p. 306.
Mais la versification est à irrègnièree té 2. Il ne faui
les textes que nous avons eus à notre
de Lucrèce:

disposition sont si peu nombreux et tellement d'hetteux, que nons n'osona statcher à nos doute uno sérious. L'auteur l'auteur anonyme de Quatre pratisat de poène, Paris, 1655, dit, p. 55, que no capagnit est quelquofois auprenière, mais mons n'ac connais aucun première, mais mons n'ac connais aucun (3) A moins expendant quo l'histop n'est été produit par le concours de deux voyelles semblables.

(4) Nous no savons done comment M. Ouicherat a pu dire, dans un onvrage qui n'en est pas moins devenu classique : Les élisions ne produisent point un mauvais effet, et les poètes du second ordre les ont évitées avec une Affectation puèrilo; Traité de la cersi-fication latine, p. 141. L'opinion de Hermann nous semble bien plus juste : Magna autem in elisionibus ars est atque elegantia, cujus qui usum scientiamque non babent, dum elidondi necessitatem diligentissimo observant, saepe faciunt quod vit quisquam Romanorum facere ausus esset. Quoniam enim istae omnes non tam elisiones quain συνεχρωνέσεις sunt, curabaut veteres, ut eae tantum eonjungerentur, quae commode et cum suavitate quadam pronunciationis coirent ; Elementa doctrinae metricae, p. 62. Il ne faut quo scauder quelques vers de la douceur des vers diminuaient-ils les élisions en évitant le concours des voyelles (1), ou même en changeant la forme habituelle des mots (2), et Terentianus, dont on peut cependant révoquer en doute ni les connaissances théoriques ni l'habileté pratique, leur préférait les hiatus (3).

Dans les idiomes germaniques, où le radical a généralement conservé une acceatuation prononcée et précéde les autres sylabes, l'accent, retevé encre par une articulation fortement aspirée et par la pause qui marque la fin des mots, empêche d'assembler dans une seule émission de voix les voyelles qui se heurtent (4); mais il adoucit aussi la dureté de leur consenue consenue de la fin de mots de leur consenue consenue consenue consenue consenue con la financia de la fi

lame ollis.

Qued si in eo spatio atque ante acta actate fuere. L. I., v. 233-Fro inde aliquid superare necesse est inco.

L. I, v. 673, pour être convainen de la dureté des élisions. Elle était si bien sentie, qu'on n'en trouve presque jamais dans les ebants ecclésiastiques; on y évitait ordinairement les hiatas, mais au besoin on passait outre, même lorsque les traditions de la poèsie classique avaient entions de la poèsie classique avaient entire de la contra del contra de la contra d

core toute leur force; royer Prudentius, Hymes xu, v. 54.

(1) Suivant Küne (Leber Sprache der römsteher Briker), and quater mille vers, il y a dans Virgile mille elisions, et dans Ovide, le plus harmoniezu des poëtes latins, seulement cinq cents, qu'il cherche évidemment à adoutr, puisque dans deux ess sun eiuq elles sont amedians deux elles e

cherche évidemment à adoucir, pisique dans deux eas sur étup elles sont amenées par le monosyliabe est, que la promonication ordinaire temble avoir pu réunir au mot précédent par une contraction (porarius d'écredum'st), et que la syllabe élidée finit aussi dan deux eas sur einn par une E hef orgrecque est, qui était longue, au lieu grecque est, qui était longue, au lieu

(2) Ainsi Gvide employait la forme greeque eu E, qui était longue, au lieu de la forme en A, qui était brêve: Damaen (Médam. I. XI, v. 477), Mecule (Ibrid. I. XIII, v. 423), Helene (Artis amal. I. II, v. 563), et conme Virgile (Aencidos I. I. v. 550), il revient à la desim nec latine quand il ne veut plan éviter une élision (Artis amaf. I. II, v.

669; Meton, I. XIII, v. 2003. La même retion la fainit remplacer la forme or mental la fainit remplacer la forme or mental la fainit remplacer la forme or mental removal removal. Prof. NY, v. 493; Cysions oris (Frist. 1.1, elig., v., v.); Peline herbas (Meton, I. VIII, v., v.); Peline herbas (Meton, I. V.); Peline herb

542); Maenalio Deo (Fast. 1. IV, v. 650). (3) Vers 531, 410, 411, 412, 653, 658, 850, 860, etc., êd. de Santen. On en troure quelques exemples dans les Homérides:

Ostis en frant imbe from hibital hanes. One

Voyez aussi História I. 1, -4, -4, etc. (etc. (é. Le vicia lapia almettai des praciples lorsque la première gibba e ticai pas accentaire (voyez ei-dessays, p. 476, note S), el Ton en irouve senore quelques carcepite dans Chaverer, surfout quand carcepite dans Chaverer, surfout quand combien dans une déseivable presque complète. En allemand, on peut pronneure deux mots qui expriment l'idee et sa reclaine, comme s'ils éve formaier et sur l'allemand, sur l'aller, so off, au main d'aller de l'archive de l'aller, a off, au l'aller de l'aller, so off, au l'aller mottingen qu'aller motten de l'archive mètre de l'archive mètre de l'archive mètre de l'archive mètre de l'archive metre de l'archive metre de l'archive de l'archive metre de l'archive de l'archive metre de l'archive de l'archive de l'archive metre de l'archive de l'archive de l'archive metre de l'archive de l'archive metre de l'archive de l'archive

cours et rend cette réunion presque inutile (1). Dans la plupart des autres langues modernes, la prononciation des voyelles est trop molle pour ne pas laisser toute sa rudesse à l'hiatus, et des exigences musicales plus impérieuses condamnent plus sévèrement les moindres dissonances. Mais, loin de créer des difficultés à la versification, ces exigences la facilitent; le rhythme rapproche assez les mots pour que la prononciation supprime la pause qui les sépare et lie ensemble toutes les voyelles qui se rencontrent (2). Quelquefois même, lorsque, malgré l'affaiblissement des sons, leur concours blesserait encore l'oreille ou donnerait trop d'obscurité au rhythme, et que la première voyelle (3) n'est pas accentuée (4), on peut l'élider entière-

n'admettent-elles point l'élision; il u'y a d'exception que pour le flamand , où, par one imitation inintelligente de quelque langue étrangère, le H ne l'empêche meme pas, et pour le frison, où l'E final immediatement suivi d'une voyelle est élide : Hier somme elek so nin guwch oen stecke,

Japiex , Friesche Rijmlerye, p. 72; l'allomand peut sonlement le remplacer par une apostrophe. En anglais on élide quelquefois l'E de the lorsqu'il précède un mot commençant par uoe brève, et l'O de to quand l'inficitif qui le suit

commence par une longue. (2) Une quantité fortement marquée empécherait aussi de réunir fréquem-ment les finales avec la voyelle suivante; elles deviendraient alors nécessairement brèves, et l'oreille serait bles-sée dans ses habitudes si la syualèphe changeait d'une manière trop sensible la nature prosodique des sous. La facilité qu'avaient les poêtes grecs de changer la quantité pour éviter les hiatus nons semble une preuve évidente que les règles de la prosodie n'étaient pes observées daus le langage nsuel.

(3) Les vieux postes italiens élidaient aussi quelquefois la seconde, comme dans ces vers de Pétrarque :

Se la man di pletà 'nvidia m'ha chiusa. Negletto ad arte e 'nnanellato, ed irto.

(1) Aossi les langues germauiques un monosyllabe impossible à élider ; on que sa terminaison fût accentoée, et que le second commençat par un I. (4) Les vieux poëtes italiens n'ont ce-odant pas toujours évité la dissouance qui en résultait; Daote ne craignait pas de dire :

Là onde Invidia prima dispartilla

et l'on trouve dans Pétrarque : Del quale oggi vorrebbe, e non può altarmi. Voilà poorquoi les élisiona et même les synalephes sunt impossibles en français; il faudrait que la première voyelle fût moins fortement prononcée que la seconde, et la pause qui marque la fin des mots obli-ge la voix de s'y appesantir, comme fe-rait un accent véritable. Aussi uos poëtes n'elident-ils que les E muets et les monosyllabes le, je, me, te, se, que, ne, lorsqu'ils precèdent un mot auquel ils sont iuseparablement unis ou les particules en et y. Racine a été trompé par une fensse analogie lorsqu'il a dit daus les Plaideurs :

Condamnes le à l'amende, ou, s'il le casso, au fouet. uoigne cette élision se trouve aussi dans le Romans du comte de Poitiers :

Dame vole le a signor prendre et dans Guerars de Rossilion :

Ne l'puer chacier de champ ne descoufire. Si cest pleit ne me fait e ne l'm'otrie. Ap. Fr. Michel, Rapports, p. 164.

Généralement cependant nos vienx poë-Il fallait alors que le premier mot fût tes étaient plus logiques; la musique ment (1), surtout quand la consonne qui la précède est une liquide (2), qui ne sonne pas désagréablement sur la voyelle suivante.

#### CHAPITRE XIII.

### DE L'INFLUENCE DE LA LANGUE SUR LE SYSTÈME DE LA VERSIFICATION (3).

Dès les premiers temps de son histoire, un peuple ne se borne pas à rendre clairement ses impressions; il veut que

qui accompagnait la déclamation de tous leurs vers les obligeait de mieux respecter les exigences de l'oreille. Souvent l'E des particules monosyllabiques u'était point élidé, même dans les cas où il l'a été depuis :

Puisque je ai seigoeur qui m'aime et prise. Bele Isobesus, ap. Romanciro françois, p. 7. Mais cette règle n'avait, comme on le voit, rien de gènéral; Rutebeuf est allé jusqu'à dire dans un vers de huit syllabes :

Qu'en dites-vos? que il vos cemble? Nouvelle complainia d'Outremer, ap. OEuvres, L. 1, p. 114.

Il semble aussi qu'on ne devrait pas élider l'E final lorsqu'il est précédé d'uno consonne suivie de L ou de R, comme dans areugle, encre, quairs, parce que le son en est alors fort marqué; mais les poètes le retrancheot comme s'il était muet.

(1) Elle n'a lieu en italien que pour les articles et quelques autres inois en très petit nombre; misi quand deux voyelles ne sont séparées que par un monosjalabe composé d'un-seule voyelle, un peut les réunir toutes les trois en une seule syllabe mètrique, comme dans ce vers du Tase:

Dissé e al venti : spiegó le velé e andonne. La synalèphe a lieu aussi en portugais lorsque les désinences no sont point nasales (ão, as, ão, et ős); ou peut même réunir également trois syllabes en noe seule lorsque le monosyllabe internediaire o'est pais accopionion E. Eurorengal, l'initione semble servi été notorrengal, l'initione semble servi été notorprochait oc elioquai le syllabes de manière à la faciliter ou à rendre l'histus insemble su moissi l'incorrection du mona avona consultere, la falsification systematique de textes imprime, et peut-étre aussi l'altération de la lanstematique de textes imprime, account exame sesse migrandi de reconsultareaux ne sesse migrandi de reconsultation de la consultation de la languant de la consultation de la languant de la consultation de la languai par one apostrophe nous fernal cependant peuer qu'il n'y avait d'élision de la course de luis syllabes;

laus ce vers de huit syllabes: Qu'elha es tan ensehada e pros;

mais les textes sont loin de confirmer tons cette règle; ainsi, il y a dans un vers de six syllabes:

Per l'obs graot, que y auria. Ou croirait y retrouver la règle italien-

ne dont nous parlious tout à l'heure, et ce fait parait d'autant plus extraordinaire qu'en provençal les monosyllabes n'étaient presque jamais accentuéa et ne faisairent pas d'hintus que la versification dat éviter; ou disait fort hieu daus un vers de six syllabes;

Perqu'ieu ai albirat.

(2) Jamais en italien ou n'élide un substantif ni un adjectif doot la dernière consonne n'est pas un M, un N ou nn R. (5) L'esprit de chaque peuple se rédéteur expression satisfasse également l'esprit et l'oreille, et un besoin instinctif d'euphonie polit son vocabulaire. Les syllabes que la même idée réunit en un seul mot sont liées aussi. par une accentuation qui les distingue de toutes les autres; et cette mélodie est assez générale ponr imprimer une certaine harmonie à toute la langue (1). Cette harmonie n'était d'abord sans doute que la conséquence de la liaison des organes de la parole avec ceux de l'ouïe; mais elle devint bientôt une nécessité intellectuelle. On ne chercha pas seulement à donner à la prononciation plus de facilité et d'euphonie : on voulut des phrases plus animées et des mots plus expressifs. Chaque langue a donc un mouvement qui lui est propre, et, surtout dans les poésies naïves où la pensée, étrangère à toute préoccupation d'art, ne travaille point son expression, ce rhythme naturel doit servir de base à la versification. En ne respectant pas tous les éléments dont il se compose, on blesserait les habitudes de l'oreille, et la valeur de convention qu'il faudrait attribuer aux nouvelles données prosodiques que l'on aurait substituées aux anciennes ne permettrait plus d'imprimer à la mesure un caractère assez sensible. Dans les idiomes où ces éléments naturels manqueraient entièrement, il serait même impossible de donner à la versification des bases matérielles. Telle fut sans doute

chit dans sa langue (voil) pourquis desque est dans plusieres idiomes an synogmo de pupile, [227] dans issi, etc., de constant plus de la comparta del comparta del comparta de la comparta del la comparta de la comparta del la compa

mais nons recherchons seulement quelle influence matérielle la nature des langues exerce sur les bases et le mouvement du rhythme. Plasieurs fois déjà nous avons expliqué les exceptions aux lois générales de la versification par des exigences particulières à chaque idome.

nerates de la vérsinciation par des regueres particulieres à chaque idiome.

(1) Nous arons déjà montré, dans conjunte IV, que la rois appayait sur la compite IV, que la rois appayait sur la que sur les autres; et quelque nombreuses, qual que variées que soint els sources on elles paisent, les langues se forment d'une manière trop systématique pour qu'il ne résulte pas de cette accentration neu cadeauce g'érrête.

la cause principale de l'indécision du rhythme hébraîque : l'absence presque complète de voyelles empéchait de l'appuyer sur la quanité (1), et l'opposition entre l'accent intelectuel des radicaux (2) et l'appesantissement de la voix sur les désinences rendait une mélodie (3) basée sur les intonations à peu près impossible.

Tous les idiomes n'exercent pas cependant sur les formes de la poésie une influence aussi directe; quelquefois même, loin de se régler sur la cadence naturelle de la langue, la versification en adopte une contraire (4). et la différence fait reconnaître l'inspiration du poëte. Mais. aussitôt que les nécessités musicales de la poésie acquièrent quelque force, il lui faut se conformer aux tendances de la langue et s'approprier tout ce qu'elle a d'harmonieux et de rhythmique (5). Peut-être, d'ailleurs, n'est-il pas une seule forme de versification à laquelle la nature des langues soit restée complétement étrangère : la longueur des vers dépend surtout de la clarté des rapports qui lient ensemble les différents éléments du rhythme, et c'est la langue qui les détermine et permet de leur attribuer une valeur prosodique, quand elle ne leur en donne pas une elle-même. L'anglais, avec son absence presque complète de radicaux (6) et de

(1) Silia s'étaient souveaux de la cadence de la langue et du désiné qu'ille faisait des voçeiles, quedques philologue d'une réputation meritien n'anzient point cherché les hases de la vessification braique dans des consonances, ils consent compris, sans autre cannes, que acceutatain de la désinence rendait l'allièration impossible. La voix ne pounti papur esse fortenanci sur la pounti papur esse fortenanci sur la certain de la fact de la consonance de la consentación de la consen

(2) L'accent ne pouvait d'ailleurs être fort marqué, pui-que le radical avait fort seuvent deux syllabes.

(3) Nous ne parlons que d'une mélodie complète : car, ainsi que nous le dirons tout à l'heure, la poésie hébraïque avait certainement des modulations plus ou moins marquées.

(4) Le latin, par exemple, où la despière syllaber n'estai jamais acentuse, avait une cadence trochaïque qui a ertrouvedans les preniers vers asturaiens; mais, lorsqu'il fallut donner au drame un ritythme particulier qui s'eliquist de la pompe de l'épopée et de la familiarité du ment iambique, et d'inconstables témoignages nous apprenent que le peuple lui-même y citait fort sensible.

(5) C'est la eause principale qui fit adopter à la versification espagnole on rhythme étrenger aux autres poésies modernes: la langue y a trop de pompe et de majesté pour se prêter au mouvement rapide et incisi é la l'ambe.

(6) l'eu d'idlomes ont puisé à des sources aussi différentes et se sont formés d'une manière moins systématique. Les mots d'origine teutonique qui constituent flexions, avec ses nombreux monosyllabes dépourvus de quantité et d'accent, ne pouvait imprimer à sa versification un mouvement aussi marqué que l'allemand et le français. dont la prosodie est plus régulière ; pour avoir la même harmonie, il fallait que les vers fussent plus courts (1). Il n'est pas jusqu'à la nature des rapports métriques qui n'influe sur la longueur du vers : plus ils sont simples et frappants, plus leur ensemble est facile à saisir. Ainsi, l'hexamètre latin admettait dix-sept syllabes, et le vers iambique, dont le rhythme ne devait pas cependant être aussi marqué, ne pouvait pas, au moins dans sa forme naturelle, en avoir plus de douze. Dans le premier, tous les pieds étaient semblables. et composés d'éléments ègaux, l'unité était constante. Dans le second, au contraire, on mélait des pieds différents, et leurs syllabes n'avaient pas la même valeur prosodique; en principe, l'une était brève et l'autre longue; leur rapport était du simple au double (2).

Dans les langues qui, comme le chinois, n'ont aucune structure grammaticale, et ne peuvent exprimer par un changement dans la forme des mots, ni les modifications de leur idée, ni les rapports qui les unissent ensemble, la construction suit nécessairement l'ordre le plus naturel et le

le fond de la langue étaient accentués sur la première syllahe; ceux qui vemient du latin avaient probablement conservé l'accent sur la pénnlième; daus les mots empruntés directement au français, la voix appuyait sur la désineuce, et les monosyllabes n'avaient aucuue écentuation.

(i) Les alexandrins, qui n'admettent que dis syllabes en anglais, en pres aut deux de plus en altenand et en fraspis, Au reste, la nature du rhytheme, la maniere dont il s'accorde avec le mourement de la langue, excrent anais abaneoup d'influence sur as longueur; en français, par exemple, où la promettion habituelle est egalement lambique, il est beaucoup plus marqué que d'ass' rallemand, dont la cadeuce est

tout à fait contraire. La langue accentue la premières libbe des inois, et le rhythme veut que l'on s'appesantisse sur la dernière syllabe des pieds. Pour loi rendre sensible, il aurait fallu au moins faire ressortir la cèsure des mots, et la langue est trop fortement articulée pour que la prouonciation n'appuie pas indistinctement sur toutes les syllabes.

(2) Cest probablement une des raisons qui, lorsque la quantite de l'hexamètre ne fut plus aussi sensible, rendirent les pieds moins arhitraires; les quatre premiers se soumirent insensiblement, comme les deux autres, à une sorte de régularité necessaire au rhythme pour être aussi facilement senti qu'auparavant.

plus logique (1). Peu nombreux d'abord, les mois suppléent à la pauvreté du vocabulaire, en se prenant, suivant leur intonation, dans des acceptions différentes (2). Les ressources de la versification sont alors bien restreintes; elle ne peut que compter les mois et établir des rapports entre l'intonation des syllabes qui frappent le plus vivement l'oreille (3).

Lorsque le vocabulaire s'étend et que les formes des mois se compliquent, on ne se contente plus d'ennoere les idées en termes généraux, on veut en rendre toutes les nuances, et l'on donne aux radicaux une signification plus précise et plus variée en les réunissant à des mots qui expriment par eux-mêmes les modifications qu'on désire y introduire (4).

(1) La langue chinoise ne marque lamais ni la catégorie grammaticale à laquelle les mots appartieunent ni leur valeur grammaticale en général. Les signes des idées, dans la prononciation et dans l'écriture, restent les mêmes, quelle que soit cette valeur; G. de Humholdt, Lettre à M. Abel Remusat sur les formes grammaticales de la langue chinoise, p. 46. Peut-être, comme le pensait Ahel Remnsat, cette observation estelle maintenant trop générale et trop absolue ; mais, à l'origine de la langue , elle était sans doute complètement juste. L'absence de toute idée grammaticale était poussée si loin, qu'on ne sentait pas même la nécessité de classer les mots dans des estégories différentes; ils étaient tous également susceptibles d'un sens substantif, déterminatif (adjectif)

(2) Le chinois, par exemple, a quatre intonations: la grave, l'aigué, la eirconflexe et la brève; ces quatre manières de prononcer 450 mots différents leur permettaient de suffire à toutes les exigences du langage.

(5) Yoya les règles de la versification chinoire, p. 3s, nute 1; probabilement effects rétairet pas fort différentes en syrique et en hêbreu. Dans le premier, les syllahes se reproduisent presque toojours en nombre égal, et, quoqui on me retrouve aucune trace d'harmonie dans l'érriture du second, on me peut se réfuser à croire que la posite y cêt un rivithime, quelque imparfait quon le s'appendigne que la posite y chi un rivithime, quelque imparfait quon le s'appendigne que la contra de la contra del contra de la contra

pose. An mein les traditions sonhcilles heuseung plus respectées en beberen que dans les autres langues, et la seraffication moderne s'y appois, et la seraffication moderne s'y appois, et la seraffication moderne s'appois, et la companyation de la seraffication de la chira, c'est-à-dire des intonstitues te fit s'addes, plusiciers julis (Sazalgi voyre Beltizsch, Gest-leite der julidzehen Poerie) recherchisen la rime, quolque mons a vegilons pius differen quolque mons a vegilons pius differen gire, puisqu'elle ne se trouve d'abord danne massiers systèmistique que d'an na sericie de M. Munth, inséré dans Le Tanga du 19 junere t'ESS.

(d) Ainsi, per exemple, le tagala forme le plurie de soma avec l'uffixe manga, i e mais avec hi part et il manga, i e mais avec hi part et il menes pransers. Ces adjenctions se font cordinairement à la fin des mots (en mens plansers. Ces adjenctions se font cordinairement à la fin des mots (en plurat des langues fonigieure de l'Amérique, peut-ties même dans touties): a cophiac, peugeant, ciles précèdes de l'Amérique, peut-ties même dans touties; ac cophia ce peut de l'amérique, peut-ties même dans touties; ac cophia ce peut de l'amérique de l'Amérique, peut-ties même dans touties; ac competent dans touties de l'amérique de l

La prononciation indíque instinctivement l'idée principale en appuyant davantage sur la syllabe qui l'exprime; et quand même l'accent ne résulterait pas de la valeur que l'on attache aux sons, il devient un principe de la langue par une nécessité d'harmonie; des mots d'une métodie réelle feraient trop désagréablement ressortir la monotonie et le détaut d'expression des autres. Dans de semblables idiomes, un rhythme savant est encore impossible; l'accent tonique est trop prononcé pour n'y pas être dominant, et la pensée ne se meut pas assez librement dans des formes grammaticales aussi imparfaites pour que le poête ne s'y contente pas d'une métodie grossière. Un rapport plus ou moins marqué dans les intonations et une disposition régulière des syllabes accentuées, voilà tous les principes et toutes les règles que la versification puisse v reconnaître.

Au lieu de modifier la signification des mots en les réunissant à d'autres qui conservent le sens qu'ils avaient auparavant, des idiomes moins incomplets recourent à des altérations intérieures auxquelles ils attribuent une valeur arbitraire. La construction est alors plus flexible, puisque le rapport des mots ne dépend plus de la place qu'ils occupent, mais d'une terminaison dont l'oreille est toujons frappée, ett a versification peut accorder d'avantage às on principe musical (1). La variété des intonations rend même encore l'harmonie plus facile et par conséquent plus necessaire. Soit que l'accent conserve au radical sa prééminence, soit que la voix

hasardée que soit une pareille opinion, nous prendrions plutôt ces additions pour de véritables flexions que pour une réunion de mots ayant chacun une valeur independante

valeur iud-pendaute, quaud toutes les syllabes concourent au rhythme, que l'ordre des mots soitentièrement subvedonné au caproie du poète. Le grec, qui finit par employer les articles jusqu'au pienoasne, n'en avait pas d'apord, comme on peut lo voir encore en lisant ettentièrement Hésiode et les en lisant ettentièrement Hésiode et les

Homirides; c'est même une des raisons qui forcirent les potent de la decadence à represent la versification becadence à represent la versification becet lice en allemand; quand les mots detiges et inséparables se multipliséent, la versification s'foligna de plus en plus de la quantità. Dans la Bible d'Ulbia, l'empiot des articles est très limité; auternation de la companya de la consideration de verbes, et il est arre que les temps et les modes y soient marqués par des verbes actilisers.

appuie de préférence sur les terminaisons qui marquent le rapport des mots et le sens de la phrase, les flexions diffèrent des autres syllabes par la nature de leur prononciation. Les mêmes voyelles ne conservent pas une prosodie invariable, et l'unité où tendent toujours les œuvres de l'intelligence fait un principe général de cette différence : elle donne à chaque articulation de la voix une mesure particulière qui doit concourir à la cadence du vers. Les éléments du rhythme sont trop marqués pour qu'il soit nécessaire de le terminer d'une manière sensible, et, quelle que soit la variété des déclinaisons et des conjugaisons, les mêmes sons s'y reproduisent trop souvent pour frapper fortement l'oreille, les consonnances finales seraient incessamment mèlèes à d'autres qui empêcheraient de les reconnaître (1). D'ailleurs, la plupart des terminaisons modifient l'idée des radicaux sans en exprimer aucune qui leur soit propre ; la rime ne peut donc se rattacher à rien d'intellectuel (2), elle ne saurait avoir qu'une valeur musicale, que les formes de la langue ne permettraient même pas de sentir : car les flexions ent une signification grammaticale trop importante pour ne pas fixer l'attention sur la nature de leurs sons, et cette préoccupation de leur valeur essentielle empêche l'imagination d'y rattacher aucun sentiment esthétique (3).

<sup>(1)</sup> Crea une des raines qui empanhent la residication de la lançare simples de recourir à la rine; ceume amples de recourir à la rine; ceume amples de recourir à la rine; ceume amples de resident de la resident de

<sup>(2)</sup> Cette raison contribua probablement à empècher la rime arabe de porter sur la dernière syllabe des mots, et

nona ne doutona pas que l'accentuation de l'italien sur la pécultième ou sur l'antépénultième, et, par suite, la rime de deux et de trois syllabes, n'aient été produites en graude partie par la même canse.

<sup>(3)</sup> Pour sentir que la rime est bien moins expressive dans les langues à flexious que dans les autres, il suffit de comparer une strophe du Dies trae:

Qui Mariam absolvisti Rt latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti, avec la traduction allemande de Kind :

Der Marieu konnt' verzeihen Und sein Ohr dem Schücher leihen, Last auch mein Vertrau'n gedeihen,

Quand pour rendre la langue plus usuelle des contractions ont insensiblement supprimé les flexions, il faut exprimer le rapport des mots par des particules qui les précèdent ou les suivent immédiatement, par l'arrangement de la phrase : la construction n'est plus assez libre pour permettre au poëte d'adopter un rhythme où le concours invariable de toutes les syllabes serait nécessaire. D'ailleurs, si tous les idiomes ont une certaine prosodie, si la prononciation de toutes les syllabes n'a point la même durée, les différences devraient, pour servir de base à un système de versification, avoir une précision, une régularité et une fréquence qui leur manquent presque toujours. Souvent, par suite des contractions qui se multiplient de plus en plus, les brèves ne sont plus assez nombreuses pour contraster suffisamment avec les longues et donner une harmonie véritable au vers. Quelquefois aussi la prononciation des syllabes auxquelles la prosodie reconnaît la même quantité est essentiellement différente, et, soit que la mesure ne fasse aucune distinction entre toutes les longues, soit qu'elle considère comme brèves les syllabes dont le son se prolonge réellement moins que celui des autres, la différence de la quantité n'est plus assez frappante pour devenir un principe rhythmique (1). Dans les langues dont la prononciation est inégale, les vers ne peuvent se mesurer par la durée mathématique des éléments dont ils se composent, mais par les perceptions qu'ils provoquent, par une harmonie musicale assez marquée pour que l'oreille s'y

Toutes les svilabes qui ont une valeur grammaitael indigendante el fundipendante el ringerammaitael indigendante el ringerammaitael indigendante el ringerammaitael indigendante el ringerat el ringer

tions naturelles sout presque nulles; si leurs éléments prosodiques restaient étrangers à l'harmonie du vers, ils se suivraient au hasard, saus ordre ni régularité, et le rhythme ne pourrait se faire sen-

"(1) Une quantité scientifique est également impossible dans les langues qui, comme l'allemand, l'anglais et le français, out des sons étouffés; tous les autres sout relativement longs, et l'oreille ne peut plus se préter aux suppositions de la prosodie eomplaise et que l'esprit y rattache des idées d'unité. Ces langues basent leur versification sur des consonnances d'autant plus significatives qu'elles ne sont plus une symétrie accidentelle de sons, mais la conséquence de quelque rapport essentiel entre les idées.

Tous les idiomes analytiques ne peuvent cependant adopter la rime, du moins comme principe fondamental : car elle exige, surtout lorsque les terminaisons sont variées, une abondance de synonymes qui empêche la pensée d'être subordonnée aux ressources du vocabulaire (1). Si la langue était trop pauvre et qu'elle fût assez fixée pour ne plus admettre de nouveaux mots. la versification rendrait de jour en jour la poésie moins énergique que la prose, ce ne serait plus que l'élaboration puérile d'un bel esprit sans inspiration et sans force (2). La rime convient encore moins aux langues dont les désinences sont généralement surchargées de consonnes ou fortement articulées ; l'oreille en est trop désagréablement frappée pour associer aucune idée d'harmonie à ces consonnances (3). La rime ne peut d'ailleurs produire d'effet durable que lorsque la pensée s'y repose aussi avec plaisir, lorsque le sens concourt avec elle à dessiner la fin du

(4) A plus forte raison l'uniformité de la rime dans les plus longs poimes arabes n'eat pas été possible sans une synonymie extrémement riche; ainsi, suivant Chardin; il y a mille mots differents pour exprimer un chameau et une épée, cinq cents pour un fion, quatre cents pour une calamité; l'oyage en Perez, t. Y, ch. in.

(2) Tosta les verifications dont le principe est matériel subsexul la mature necessité. Aussi l'allitération, qui exige encore puis de rappers de mots que la rime, n'était-elle possible qu'exc une langue poétique fort étendue. Dans les idiomes modernes, où les mots out des terminaisons très varrièes et suivent un ordre grammatical preque invariable, les poètes out du, comme en espagool, choisir un principe moins génaut que la rime, ou, malgré

la puissance de l'habitude, chercher à la remplacer par un système différent de versification; telle est certainement la cause première des efforts si sourent renouvelès en Angleterre, en Allemagne et même en France pour trouver un autre rhythme.

(5) Il fast cependant reconnilter que Pharmonie tien baseaup pius à l'Inbitude qu'on ne l'almet gienriement, et que les sons qui nons blessent dans une langue étrangère n'empéchent pasmonieme et d'étre fort sensible à la mosique. Dans les langues fortement articules, la meloide deit sendoment articules, la méloide deit sendoment artre plus avaute et résulter plut de la nature de sons que des impressions qu'ils font pale cause de la différence catrela musique tillemene et le musique allemande. rhythme, et quelques langues recherchent trop volontiers les phrases incidentes pour que le sens ne se prolonge pas ordinairement pendant plusieurs vers (1). Quand une certaine uniformité de terminaisons multiplie souvent les rimes intérieures, la consonance finale n'éveille pas suffisamment l'attention; on est forcé, pour marquer la mesure, d'y ajouter des éléments plus saillants (2). C'est au reste une nécessité pour loutes les poésies qui accordent plus à l'expression qu'à l'harmonie naturelle de la langue; le sens de la phrase et la valeur des mots y dominent le son des syllabes et le mouvement produit par leur rapport; le rhythme y deviendrait presque insensible si l'on n'en appuyait la cadence sur le nombre et l'harmonie des accents (3).

Sans doute le plaisir un peu sensuel que produisent l'arrangement des sons et l'harmonie de leurs intonations ajoute au charme de la pensée; en distinguant les idées capitales par la force de la prononciation et la place qu'elles occupent dans le vers, l'accent et la rime les rendent encore plus expressives et plus frappantes. Mais le but principal de la versification est de manifester l'enthousiasme du poête et de le communiquer par la sympathie à des intelligences étrangères aux sentiments instinctifs qui l'inspirent. Lorsqu'il se révéle par la nature même du langage (4), par des ourruners plus hardies et des expressions qui lui sont pro-

<sup>(1)</sup> Nous citerons pour exemple l'allemand; voilà pourquoi, malgré l'habitude générale des autres langues, la phrase y est bien pins simple en vers

qu'en prose.

(2) La rime exige aussi que l'effort de la prononcistion porte sur la terminaison, les laugues qui ont un radical fort accention ne s'y prétent ainsi (3) Yolla pourquoi t'accent jone on (3) Yolla pourquoi t'accent jone on control produce d'une mangues modernes; c'est la conseignement encessaire du nouvel esprit de la poèse.

<sup>(4)</sup> Ainsi, par exemple, les langues constituentes sont formates par l'espat postique, qui perçoit des idees dans des images et dans des sons; il est positivement vrai que la poisie est antériore à la prosedite, les constituentes de la constituent de la constituent de la constituente de la correction des averies notates necessités materiales averies notates necessités materiales averies notates necessités materiales averies notates necessités materiales de métallage et de la correction des averies. On n'averie pas d'anou plus perfer de true cette notates de la correction, dans les constituentes de la correction des seus de la correction de la constituente de la correction de la correction de la constituente de la correction de la c

pres, l'arrangement musical de la phrase ne peut donc conserver une aussi vitale importance. Peu de langues, il est vrai, sont entièrement privées d'idiotismes poétiques (1); elles tronvent toutes, dans un vocabulaire spécial et dans une syntaxe plus indépendante, les moyens de presser le mouvement de la pensée et d'en colorer l'expression. Mais ces déviations du style habituel sont rarement assez multipliées et assez sensibles pour distinguer suffisamment la poésie de la prose ; elles concourent seulement à lui donner un autre caractère et permettent de marquer la mesure du rhythme avec moins de régularité et de force. A ces différences grammaticales se rattache probablement une des plus grandes licences de la poésie allitérée; l'admission dans un même vers de radicaux sans aucune liaison littérale avec les autres n'y cût pas été tolérée si à la hardiesse des ellipses et à l'originalité du langage on n'avait reconnu l'inspiration d'un poëte. Cet état passionné de l'esprit se manifeste surtout par des mots colorés et des figures qui, au lieu d'exprimer naturellement les choses, les peignent par leurs qualités et les sentiments qu'elles éveillent ; lorsque l'éclat et la vivacité du style frappent l'imagination à chaque instant, la versification n'est donc plus qu'une sorte d'accessoire, sinon sans valeur, au moins sans nécessité et sans but essentiel. Telle est la première cause de ces compositions en prose poétique si répandues dans les littératures de l'Orient : le français, au contraire, et la plupart des idiomes occidentaux, ont un besoin de précision et de clarté qui nécessite une grande sobriété d'images et oblige de recourir aux formes cadencées de la versification.

<sup>(1)</sup> Nons n'exceptorions pas même entièrement ni les didomes naïs, qui, comme l'hebren, furent fixé de bonne comme l'hebren, furent fixé de bonne plus vulgaire la hardiesse des ellipses et la multiplicité des images qui fansairat leur caractère primitif; ni cens qui, ainsi que le sanscrit ell'arabe, se diviserest

presqu'à leur origine en laugue usuelle et en langue littéraire. La différeuce de la parole avec le style écrit donne alors une certaine ressemblauce à tous les genres de composition, et finit par effacer les caractères extérieurs qui les distinguaisen.

Uniquement préoccupée de la justesse de l'expression , la prose range les mots dans l'ordre le plus naturel et le plus clair: mais la poésie, qui veut rendre les idées plus saisissantes et les sentiments plus sympathiques, construit la phrase pour l'imagination, au lieu de la soumettre aux règles de la logique. Les inversions ont ainsi une valeur indépendante de la force qu'elles ajoutent à l'expression; elles témoignent d'une disposition plus passionnée et forment un des caractères essentiels de la poésie. Mais elles ne conservent pas toujours leur importance naturelle : lorsque la prose les admet par pure fantaisie, comme dans les langues classiques, elles ne distinguent plus la poésie et ne peuvent suppléer aux imperfections du rhythme. En anglais et en allelemand, au contraire, les inversions concourent à donner plus de liberté à la versification; elles lui appartiennent presque exclusivement, et s'y reproduisent en assez grand nombre pour la dispenser d'imposer une valeur prosodique à toutes les syllabes et de marquer la fin des vers par des consonnances aussi sensibles que dans les langues romanes (1).

# CHAPITRE XIV.

## DE L'INFLUENCE DE LA POÈSIE SUR SA FORME.

Quels que soient ses éléments et la manière dont elle les groupe , la versification contraste , par sa régularité , avec la

<sup>(4)</sup> Le caractère d'un peuple exerce bes contribua à la lenteur du rhythme aussi certainemeu nue grande influence de leurs vers elle leur fit donner à cheure le mouvement de sa versification, que pied trois, quatre ou même du Ainsi, par exemple, la grarité des Ara-syllabes, qui, à une seule exception près,

forme arbitraire de la prose. Mais son action ne se borne point à manifester une certaine disposition enthousiaste : par la nature du mouvement qu'elle imprime à la pensée et l'harmonie musicale qu'elle y associe, elle concourt à l'expression des sentiments et à la vivacité des idées. Le choix n'en est donc ni abandonné aux caprices du poëte, ni déterminé par des données étrangères à l'inspiration : il reste subordonné aux tendances de l'esprit (1). Sans doute la cadence des vers ne change point avec les développements du sujet; une seule inspiration le domine tout entier, et l'uniformité du rhythme en est la première conséquence : mais l'esprit et le genre d'une composition exercent toujours une influence décisive sur sa forme. Non cependant que chaque espèce de poésie ait une mesure essentiellement différente; les mêmes bases, liées ensemble par des règles communes, se retrouvent également dans tous les genres (2); mais leur

étaient ordinairement longues; quand les hrèves étaient plus nombreuses, elles se suivaient, et l'on pouvait en remplacer deux par une longue.

(1) Ce principe est si bien reconnu, même dans les littératures qui attachent le plus d'importance à la régularité de la forme, que, lorsque les passions arrivaient à leur plus vive expression (dans ce qu'on appelait xommes, et ano σκηνης), les tragiques grecs ne craignaient pas d'employer le μετρον σοχμιακον, dont le rhythme, composé de pieds inegaux, s'éloignait de toutes les règles habituelles; voyez Aristeides Cointilianos et Seidler, De versibus dochmiacis. On sect, au reste, que les différents rhythmes ne peuvent avoir une signification ni exelusive ni precise, puisque la musique, qui est plus complète, reste encore hien vague. Ainsi, pour eiter un exemple, le mètre ionique, auquel les Grecs s'accordaient à trouver une expression effèminée, concourt à une magnifique description dans les Percet d'Eschyles, v.

.Πεπερακεν μεν δ περσεπτολις έδη δασιλειος στρατος είς άντιπορου γειτουα χωραν, λινοσεσμω, etc.

(2) Chaque espèce de poésie ne peut cependant obtenir dans toutes les lit-tératures la forme qui lui couvient davantage; le même peuple n'admet point d'une manière permanente plusieurs systèmes de versification; le genre qui s'accorde le mieux avec son esprit ou qui s accorde le mieux avec son esprit ou qui parvient le premier à une certaine perfec-tion influe sur le rhythme de tous les au-tres. Ainsi, par exemple, l'épopée était dominante chez les Grees, et imposait à la poésie lyrique des formes matérielles et mathématiques, tout à fait contraires à sa nature. Jusqu'ici, quoiqu'uu rhythme basé sur l'expression des sentiments et des idees convienne seul au drame, il est écrit en vers rimés dans toutes les langues romanes, parce que la poesie est sortie de chants populaires où le priu-cipe musical était, pour ainsi dire, ex-elusif. Le hon sens egrillard et l'esprit railleur qui caractérisent le conte et la comedie, ees deux branches fondamentales de la littérature française, exigeaient que leur rhythme fut peu sensible, qu'il ne s'ecartat presque pas des tendances naturelles de la prononciation; et ce caractère prosaïque s'est éteudu jusqu'à la versification de nos odes. L'allemand, ordre, leur importance, se conforment aux exigences de l'imagination et s'approprient aux sentiments et aux idées qu'elle veut rendre dominants.

Qu'il soit absorbé dans une contemplation sans raison et sans but, ou serve involontairement d'organe à un dieu qu'il ne peut ni sentir ni comprendre, le poête semble en Orient n'avoir pas même la conscience de son inspiration; it chante ses vers comme un écho répête des paroles qui lui sont étrangères. Aucune préoccupation de rhythme ne se méle au mysticisme obscur où il se complait; aucune intendion d'harmonie ne cherche à rendre agréable la vague élévation de ses pensées. Si les vers s'y moulent dans une certaine forme (1), c'est que l'inspiration est réelle et que la langue de la poésie est naturellement cadencée; mais on n'y trouve point cette constante répularité qui caractérise la versification des reuples occidentaux (2).

Au lieu de se perdre dans une impuissante extase, la poésie classique se pose dans un empirisme étroit : sans doute, avec Platon, elle rattache les objets réels à une idée-mère sans réalité possible , qu'elle aperçoit dans des formes imparfaites, comme un amant pressent, sous des voiles grossiers, la beauté de sa maitresse; mais la sensation n'en est pas moins son point de départ; elle est matérialiste par ses premiers éléments, sinon par sa nature et par ses aspirations. La beauté sensible ne pouvait donc demeurer indifférente; quand la forme était moins éloignée de ('idéal, elle rendait

au contaire, trouvait dans una accutuation fortenem trarque les moyensde donner plus de force à l'expression; de donner plus de force à l'expression; que les autres, et l'épopes fui écrite que les autres, et l'épopes fui écrite en petits res; d'inète en strophes. Quelquébis sous, un peuple impose prit une residiation qui lenr est autipathique, comme s'il voulait en corriger la nature par la forme. Ainsi, quand les anciens Arabes déropezient de leur sérient habitud et compossient de

poésies légères, ils employaient les mètres les plus graves, le madido, le vafero et le kamelo. (1) Le verset hébraïque, ou le sloka Indien.

indien.

(2) Nous avons déjà donné plusieurs raisons de la forme prosaîque que des compositions véritablement poétiques par leur esprit ont souvent dans les literatures orientales; mais celleci est, comme on voit, la plus puissante, puisqu'elle tient au caractère même de la

plus facile la tâche de l'imagination qui s'efforcait de le concevoir. Jamais, dans la poésie grecque, les objets n'apparaissaient que dégagés de tous les accessoires qui défigurent leur type, et dans les circonstances les plus favorables à leurs développements naturels. Cette dignité plastique du sujet, cette généralité systématique de sentiments et d'idées qui caractérisent le genre classique, devaient se retrouver dans la versification. L'harmonie ne pouvait v dépendre ni de l'importance accidentelle des mots(1), ni des sensations de l'oreille : elle se basait sur la durée des sons et la succession régulière de leurs rapports.

Lorsque la personnalité du poête eut pris une part plus active à ses œuvres, et qu'il ne condamna plus son imagina-, tion à copier éternellement des formes extérieures, étrangères à sa vie, il se fit le centre et le but de ses inspirations. Le christianisme lui avait révélé la majesté de sa nature, et il s'éleva un trône au milieu du monde : les hommes, les choses. Dieu lui-même, ne furent plus rien à ses veux que par leur influence sur sa destinée. Le caractère essentiel de la poésie romantique, c'est l'égoïsme : la forme de ses vers comme le fond de sa pensée, le poëte rapporte tout à lui et ne reconnaît pas d'autre harmonie que celle qui l'ément. L'appesantissement involontaire de la voix sur les mots qui remuaient plus puissamment l'esprit rendait d'ailleurs la prosodie naturelle moins sensible; il obligeait de donner au rhythme des éléments plus constants et mieux déterminés (2). La force, l'expression des mots, furent donc substi-

dont le sent ment por tique était si dève-loppe, se gardait-il seigneuement de rimer les poésies qu'il composait dans le genre entique; tes Elegien, Iphige-

nie, Der Besuck, Der Becker, Die Musageten, Amor als Landschaftsmaler, pe le sont point. Le Semele de Schiller, le pceme biblique de Milton et le Messias de Klopstock confirment encere cette influence de la poésie romantique sur le avatème de la versification.

(2) Comme uons le dirons tont à l'heure, cette raison materielle n'etait pas la stule; la statibilite du poète romantique recherchait les impressions musica-

<sup>(1)</sup> Il y avait sonvent , dans la poésie classique, un rapport eutre les mots qui classique, un rapport eutre les mois qui terminaient les deux membres de cha-que vers; mais ce ne fut que lorsque le christisnisme y ent intreduit un esprit nouveau que, d'essentiel qu'il clair, ee rapport devint musical. Anssi Gothe,

tuées à leur quantité : mais cette base était encore bien insuffisante. Tous les mots ne concouraient pas à la mesure (1); les plus essentiels n'avaient eux-mêmes qu'nne valeur rhythmique trop intellectuelle pour frapper vivement l'oreille; il fallut introduire dans la versification un élément plus musical, et l'on compléta, par la ressemblance des sons. des rapports que marquaient si imparfaitement lour élévation et leur durée (2).

L'influence de l'esprit du poête sur la versification devient encore plus sensible dans les trois formes de composition que revêt la pensée (3). A la vérité, les différences qui font des genres particuliers de l'ode, de l'épopée et du drame, n'out rien d'essentiel (4); elles n'affectent que le mode d'expression d'une inspiration qui conserve toujours le caractère du cycle littéraire auquel elle appartient, et ne peuvent se produire que par une forme plus ou moins étrangère au fond des idées. Non cependant que ces changements de rhythme soient arbitraires et n'aient lieu que pour distinguer des genres réellement identiques; ils sont une conséquence nécessaire de l'inspiration et de la manière différente dont elle se manifeste.

les de la rime pour elles-mêmes. Sans cela, l'italien, quiest probablement aus-si accentule que le latin, et le vieil alle-mand, dont la quantité prosodique n'et-tait guères moins marquée, u'auraite point adopté un principe nouveau. On ne peut d'ailleurs a'expliquer autrement ponrquoi, malgre la puissance de l'habitude et les anathèmes des meilfenrs critiques, les poêtes modernes qui Pen's critiques, res poeces mouses que de crivaient en latin recourrent aussi à la rime; et ce qui rend encore ce fait plus significatif, c'est que eette innovation est lieu surtont dans les chants chretiens, qui étaient natureilement plus empreints de l'esprit romantique que les autres.

(1) An moins d'une manlère directe :

car, pour obvier à cette irrégularité, on associe presque tonjours au rapport des accents la numération des syllabes. (2) Nous na prétendons pas cependant

que la rime soit désermais une nécessité de la versification; loin de là, en pre-nant un caractère plus philosophique, en demandant ses inspirations moins au sentiment qu'à la pensée, ou même en se préoccupant davantage de l'expression, la pocsie y deviendra proba-blement de plus en plus indifferente, Depuis le 14° siècle, cette tendance est même fort sensible en Allemagne.

(5) Cette nniformite n'est cependant pas sans exception; la rime, qui manque en anglais dans presque tota les drames et dans plusieurs poemes narratifs, jone le principal rôle dans toutes les compo-

sitiona lyriques de quelque importance.
(4) Dans l'ode, le poéte chante acs sentimenta; il raconte dans l'épopée les faits qui les ont produits, et les exprime dans le drame par l'action et la parole de personnages qui lui sont étran-

Dans la poésie lyrique, où le poête exprime des sentiments passionnés à l'heure même qu'il en est ému, les vers sont involontairement modulés; le chant de l'ode est une nécessité qui tient à sa nature (1). Le rhythme peut d'ailleurs concourir à l'expression du sentiment, et, plus encore que les autres facultés humaines, la sensibilité aime l'action pour elle-même et se complaît dans ses propres manifestations. La forme où elle se développe le plus complétement est donc celle que préfère le poête lyrique; souvent même il ne craint pas de sacrifier le fond de la pensée à la musique des mots (2). D'abord l'ode exprimait des sentiments simples; elle était courte et n'avait pas d'autre rhythme que celui de la musique qui l'accompagnait (3); mais, lorsque l'inspiration se développa davantage, une mesure aussi irrégulière ne suffit plus, il fallut donner la même cadence à tous les vers (4). Si le rhythme musical s'était prolongé long-temps.

(1) Quand le sentiment manque, l'ode n'est plus que l'elneubration d'un bel esprit; voilà pourquoi, maigrè sa profunde connaissance des ressources de la langne alleurande et son habiletté à la plur aux formes du vers, M. Heine n'a pu parvenir qu'à nn rhybhane mètrien d'ironie universelle l'empéhairet de n'élevre à une harmonie véritablement poètique.

(2) Pendant le moren àge, non senlement les troubadours, les meistesinger, et les pêters intéres « periugais et les pêters intéres « periugais en ment de la prontes, mais ils pensaient qu'un accompagnement musical était necessaire a la poisia. Sich fast jeder Lied schulf, l. Grimm, l'éver den alle deutschen Meistergesang, p. 106. Le cou position musicale était, pour ainsi dre, une branche de la litterature, et au le le le litterature, et de l'accompagnement de la litterature, et de l'accompagnement de l'accompagnement de pois vent trobalier et fra nancel de Narveille, pas lier, faisait de l'accompagnement de l'accompagnement de pas l'er, faisait de l'accompagnement de l'accompagnement de le joucure de vielle l'un reme resisant, que

drame.
(3) Les Véda, le dithyrambe grec (dans sa forme primitive), le motet latin et le leich allen and, se rapportett à cette période de l'histoire de la poésie lyrique.

(4) La prosodie du grec était si musicale, que cette nécessité ne s'y fit passentir; mais, quand la quantité ne lut il serait devenu trop insensible pour ajouter aucune force à l'harmonie naturelle de la versification, et l'unité de l'ode, la continuité du sentiment qui s'y manifestait, s'opposaient à ce perpétuel changement de la musique (1). La poésie lyrique se divisa donc en courtes strophes (2), dont la régularité (3) permettait à l'accompagnement de se diviser aussi et de régler les reprises de l'air sur la coupe des paroles (4). De longs vers (5) eussent eux-mèmes rendu le rhythme trop peu sensible (6), et l'on fit en sorte qu'aucun repos intérieur ni dans

plna aussi marquès, les piècesqui u'étaient pas divisées en strophes (le lai roman et le romauce espagnol) adoptèrent une mesure uuilorme, à moins que, commo dans Al pie de un ismulo negro et dans En una dezierta isla du Romancero general, il u'e det un elément dramatique qu'un changement de rhythme faisait ressortir.

 Le rapport entre la musique et la pensée était si hieu senti, que, dans le leich allemand, le retour des mêmes idées ramenait le même rhythme.
 La division de l'ode en strophes

and the state of t

(3) On la ponseit si loiu, que, dans les porsies provençales et romanes, tontes les straphes de la même ode rimaient souvent ensemble. Cette règle ut'isst pas suivie en allemand, mais on y distinguait deus sortes de consonnaueres (tronouteres de la consonnauere de la consonnauer

(4) Nous ne vonlons cependant pas poétiques, où peuvent se succèder les drague le rhythme musicale se soit toujours régle sur la coupe des strophes; il trop proaone à autrait à l'expression de

so listi trois executiv dans in Choser grees, et une annues de Guilhenn de San Desderr, p. 305 prouve que este listen adodurr, p. 355 prouve que este listen avait lieu aussi en provençal. Un suivier de l'impagne, puisque nous savons par le Limburger-Chronité (apr. 1974) que les cles cerent d'abord eiu quo six cou-presser les consumers de l'impagner d

(5) Cette seule raison serait sufficante pour faire rejeter le système de Böckh sur la versification de Pindare. On doit aussi eivier les différences de mesure qui empecheraient de sentir la lision et de la companie de la companie

trimètres dactyliques catalectiques. (6) Les modinations musicales, naturelles à la possie lyrique, ne sont pas soules à y rendre le rhythuse plus marque que dans le drause et dans l'èpopte. L'impiration y reste à la fine qu'elle tàtal an commencent, et il une ce qu'elle tàtal an commencent, et il une possiques, as pour ent se succèder les sentiments les plus divers, Un rhythus et propresses quiest à l'expression de retro proqueele quiest à l'expression de

la mesure (1). ni dans le sens (2) n'empéchât la pause qui terminait chaque strophe (3) d'en marquer suffisamment la fin. Le système de versification qui convient le mieux à la nature de la poésie lyrique et à sa forme est donc celui qui, accorde une plus grande importance à la dernière syllabe, du vers, et qui fait la plus large part au sentiment musical; c'est en un mot la versification rimée.

Dans l'épopée, au contraire, la personne du poëte ne se montre jamais, il raconte dans tous leurs détails poétiques des événements qui lui sont étrangers, sans y mêler l'ex-

ceux auxquels il ne s'associerait pas naturellement, Aussi, chez les Grecs et les Latins, la versification lyrique était la plus rigoureose; nou seulement elle n'adjuettait presque aucune liceuce, mais le choix et la disposition des pieds n'y avaient rieu d'arbitraire, Souveut ou se permettait de grandes irrégularitès dans les épopees allemandes du 45° siècle; on y donnait arbitrairement aux vers plus on moins de quatre syllabes accentuées, et les exceptions aux lois habituelles du rhythme que l'on trouve dans les odes ont un caractère régulier ; elles se reproduisent dans tou-tes les strophes, La versification francaise, où le rhythme depend presque exclusivement des consonnances pourrait aussi nons servir, d'exemple; la poé-aie lyrique choisit les petits vers de préférence a tous les autres, parce que la rime y revient plus souvent frapper l'oreille. 1 Voila pourquoi la poésie lyrique n'admet point les vers coupes en deux

y revient plus souvent l'appeq l'occilic.

(1) Volle pourquoi la poisse l'yrique
(2) Volle pourquoi la poisse l'yrique
par un hemistiche. Les rimes seut ordinierment croisses (cets un mopen de faire seuit que le rhythme s'est pas lin.

A l'heure; miss sous croyens qu'ille en
A l'heure; miss sous croyens qu'ille en
L'est par l'est par l'est par l'est pas l'est par

L'est par l'est par l'est par l'est pas l'est par

L'est par l'est par l'est par l'est par

L'est par l'est par l'est par

L'est par l'est par l'est par

L'est par l'est par

L'est par l'est par

L'est par l'est par

L'est par l'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

L'est par

laisiee a faire et trouver, car il y fault avoir douze couples, chascuue partie en deux, qui font vingt-quatre; OEucres, p. 278.

(2) Cette nécessité était reconnue en Allemague dès le 12° siècle; les distiques des odes la rime plate y etaient toujours réunis par un enjambement.

[3] Pour la rendre plos sensible , on répétait quelquesois le dernier mot (voyez Roquetort, État de la poésie française pendant le 12º siècle, p. 570 et 575), ou même le dernier vers de la strophe précedente (en provençal, cette forme avait même un nom particulier, canson redonda; il y en a uu de Gui-raut Riquier, B. R., Ms. du Roi, uº 7226. f. 500). Dans les pièces monorimes, dont le rhythme était par cousequent heaucoup plus pronouce, on marquait la fin de chaque strophe par une pause ; voyez le Dit de Guillaume d'Angleterre, ap. rr. Michel, Chroniques anglo-normandes, t. Ill, p. 175. Ce principe exigerait au moins que la versification indiquât les coupures du rhythme, et, loin de montrer la separation des strophes par l'incompatibilité des vers, souvent, ainsi que uous l'ayons dejà dit, on fait alterner les rimes masculines et fémininas, comme si le rhythme n'était pas interrompu. Ce fut sans doute pour rendre plus sensible la fin de la strophe, qu'on y rejets le refrain. Au moius on le mettait quelquefois en . provençal an commencement (ap. Rayouard, t. Ill, p. 441) ou an milieu (ap. Eumdem, t. V, p. 252), et la poesie islandaise en distinguait trois espèces qui ne differaient que par leur nom et la place qu'eiles occupatent.

pression des différents sentiments qu'ils lui inspirent. Tout est également subordonné à une grande idée qui domine le poëme entier et lui donne la forme d'un récit impartial que ne vient jamais ralentir aucun regret ni précipiter aucune espérance; le rhythme qu'approuve la théorie est ainsi le moins expressif et le plus matériel. En grec, où les syllabes devaient leur valeur prosodique à la nature de leurs lettres et se suivaient dans un ordre constant et mathématique , la versification était admirablement appropriée à la poésie narrative (1). Quoique ses bases et ses règles fussent restées les mêmes, à Rome la versification ne convenait déjà plus autant à l'épopée; la quantité n'était pas naturelle à la langue et n'aurait pas rendu le rhythme assez sensible, si la déclamation n'avait marqué la fin de chaque pied par une pause, et, en devenant plus tranchée, la distinction des parties nuisait au sentiment de leur ensemble (2). Dans les systèmes de versification où les éléments du rhythme sont encore plus saillants, dans ceux où les vers sont basés sur l'allitération, ou terminés par des consonnances, il aurait même fallu renoncer à l'épopée, si l'on n'était parvenu, sans altérer l'harmonie, à diminuer l'impression des éléments qui constituent le rhythme (3). Quelques poëtes ont abandonné la rime (4) ou en ont

(2) Le rhythme particulier de chaque

vers lai donnait une expression differente, et concourut sans doute à ce caractère oratoire et sentimental, si contraire au véritable esprit de la poésie narrative, qui nous choque dans l'épopie latine.

(5) En français, où la nature de la langue s'y oppose, l'epopée proprement dite est impossible. Voila pourquoi les vers de dix syllabes, qui admettent les enjambements et les rimes croisées, conviennent bien mieux à la poésie narratise nue les alexandeins.

rative que les alexandrins.

(4) L'allièration fut aussi hien moins marquée. Les trois lettres semblables que les skaldes mettaient dans leurs vers lyriques etaient ordinairement dans la poèse narrative, réduites à denx (voyer le Beœuil quejo-sano, le Billièrabi

<sup>(1)</sup> Les piede ext.—netmes étaient incopiors composé d'é-ments égars, et ce-pondant le poète était hiem moiss de mainé par les externes de la versificaminé par les externes de la versificamie par les externes de la versificamie par les presents enfairement de place prequier arbitrairement de place presente particular de la composition de la conserve sus quantité (les langues alares, par cemple), le procedin à plan de baser ambiernaticon posent les pireds, et cette substitution d'un pied du natre dont la messere est la méme, sont devenues égélement juntambièges et le rightime trochaigue aimbigue et le rightime trochaigue.

affaibli l'effet, soit en multipliant les autres syllabes accentuées, soit en leur donnant indistinctement à toutes une valeur prosodique (1); mais la plupart ont coupé leurs poëmes en strophes régulières qui leur permettaient d'éloigner assez les consonnances pour que l'oreille n'en fût pas trop vivement frappée (2). Il fallait alors, pour conserver quelque force au rhythme, en accourcir la mesure, et c'était lui donner un caractère entièrement opposé à l'esprit de la poésie épique; c'est à sa longueur qu'il doit sa pompe et sa dignité (3). La coupure de la versification ne saurait se concilier avec une inspiration uniforme et continue, l'esprit établit involontairement des rapports entre la nature des pensées et la forme sous laquelle elles se manifestent, et le mouvement qu'imprimeraient au rhythme la mesure et la disposition des vers deviendrait trop marqué pour se prêter indifféremment à l'expression des faits et des sentiments divers dont se compose une épopée.

La versification du drame n'a point de caractère particulier que l'on doive y retrouver toujours, quels que soient

sati Hadhubraht bas-allemand, et le poëme saxon de Heljand); quelquefois inéme ou y réunissait dans on seul vers deux alliterations différentes, comme dans ce passage du Heljand:

dans ee passage on heryon... jac so Hardo Farholen Himilrikief Fader, UUaldand THesaro UUeroldes, so Tiint UUiten ni mag.

(1) Milton, Surrey, klopsteck, Yona, Guthe, et preque tons les poètes ellemands du moyen âge. Ils se contentación official remembre de la ples simple consonnance, et ne cherchieru point à carder eggidires disposition des acteur du Gudrun, qui donnalt une rine sonore aux deriniers vers de chaque consone aux deriniers vers de chaque contentación de la con

(2) Dante, Tasso, Camoens. Alonso de Ercilla, l'auteur du Tristrem auglais, Spenser, Byron, Seppen von Espishusen, Kaspar von der Roen, et les an-

tours de Reemenschlecht du Jengere Tüterd. Compendant cette direction du poime en strophes ne doit pas etre attribuée uniquemn à la necessité d'eloigner les rimes, poisses plusieurs riment deux à deux, n'en sent pas mois coupse en quartenien. Le novuel esprit coupse en quartenien. Le novuel esprit acree la freide imperialisié des accurens poésies épiques; il exprisaires sessitionents dans tous ses reclis et que de noi inspiration.

(5) hans les petits ters, où le rhythme du citer ègle ment complet, les éléments en bont nicessairement plus rapproches; il est per conséquent module d'une manière plus sensible et couvient moiss aux inspirations sérieuses. C'est une raison à ajouter à celle que uous arons déjà donnée de la préférence de notre poèsse héroi-conique pour les vers de dix syllabes.

son espril et le développement où il est parvenu; seulement le rhythme n'y doit pas être brisé, comme dans l'ode, par des pauses régulières qui donneraient la même cadence aux passions les plus opposées, et le mouvement en est encore moins prononcé que dans la poésie épique. C'est à cette condition qu'il peut s'associer au langage de tous les acteurs (1), et ne rend point choquantes les interruptions qu'amène nécessairement la vivacité du dialogue (2).

Dans le drame classique, peu importait le malheur des

(1) C'est une conséquence de la passion des personnages; eussi les poètes dramstiques grecs et latins avaient-ils adopte le rhythme le plus voisin de la prose: Makera lextensy two metows to exultion fort, dit Aristote (De poetica. ch. IV, no 14), et Ciceron s'exprime, dans le De oratore, en termes encore plus positiffs : Comicorum seucrii propter simil itudinem sermonis sic saepe sunt abjecti ut noununquam vix in his numerus et versus intelligi possit. Ce rhythme, si peu marque, n'était pas mème régulier; nou seulement on mèmème régutier; nou seutement on me-lait des vers trochéques eux vers iam-biques, meis on y admettait, eu grec, des tribraques (à tous les pieds), des spondèes, des dactyles et des anapes-tes (aux pieds impairs dans les vers iambiques et aux pieds pairs dans les autres). Les poétes letins se permet-toient de bien plus grandes libertés; ils changeaient arbitrairement tous les pieds excepté l'avant-dernier, qui devait rester un trochée dans les vers trocheïques, et le dernier, qui ne pouveit avoir que deux syllabes et commençait toujours per une brève dans les vers iambiques. Les pieds éteient si peu liés ensemble, que les hiatns u'y blessaient point l'oreille et que la position des mots n'y changeait pas la quantité; on ne eraignait pas d'y réunir saus aucun ordre des vers de tonte mesure (voyez le Trinumnus, act. II. sc. 1), et même des bouts de vers sppartenant aux mètres les plus différents (voyez le entalogue des vers esynartètes, ap. Böthe, Poetae scenici, t. I, p. XVIIet suiv.). Cette irregularité de mesure est d'autant plus remerqueble, que nous sa-

vous par Lucien (De saltatione, ch. xxvu) qu'une partie du dialogue tragique était chentée; aussi serions-nous tenté de croire que la versification dramatique était plutôt rhythmée que mesurée. Nous ne pourrions, il est vrai, confirmer cette croyance par l'autorité d'aucun auteur ancieu; mais le métrique était si peu connue avant les travaux tont récents de Bentley et de Hermann, que la nouveauté de cette idee ne serait pas une raison pour y renoucer. Quintilien semble d'ailleurs la confirmer en reconnaissant deux espèces différentes de versification : Omnis structura se dimeosio et copulatio vocum consist aut numeris (numeros ρυθμους accipi volo), aut μετροις, id est, dimensione quadam. Nem rhythmi , id est numeri, spatio temporum constant, metra etiam urdine: ideoque alterumesse quantitatis videtur, alterum qualitatis; De institutione oratoria, l. IX, ch. 1v. par. 45. Si notro supposition n'était pas fondée, cette versification rhythmée n'aurait pu exister que dans des littératures berbares que Quintilien ne connaissait point, ou dans une poesie populaire qu'il jugeait certainement trop grossière pour daigner s'en occu-per. Voyez anssi p. 87, note 5.

(2) Elle devrait cependant, ainsi que

(2) Est utrist cepenaan, auns que mons l'avons déji dit, coincider arce les pauves rhythmiques, surtout dons les vers françair qui ont dijs un repos à la fiu de chaque bémistiche; nous n'adnettrions d'exception que pour les drames romantiques, oà la violence des passions peut laire sacrifier les nécessités du rhythem à la force de l'expression.

personnages; le poëte ne rabaissait point son inspiration jusqu'à se préoccuper de sentiments si individuels. Ce qu'il montrait, ce n'était point un homme poussé par ses passions à sa perte, mais l'inévitable accomplissement des décrets du destin : les événements n'étaient pour lui que le prétexte d'une contemplation religieuse. A un poëme aussi indifférent au sort des personnages qui s'y mouvaient il fallait un rhythme impassible, assez marqué seulement pour s'associer à l'élévation de l'âme au dessus des considérations habituelles de la vie. Loin d'avoir un caractère plus profondément poétique, comme on l'a si souvent répété, le Chœur était la personnification des sentiments vulgaires de l'Humanité (1), et faisait mieux ressortir encore l'inspiration du poëte. Néanmoins, il se rapprochait par sa forme de la poésie lyrique, puisque des personnages en dehors du drame y exprimaient les sentiments successifs que leur inspirait le spectacle des événements auxquels ils assistaient. Le rhythme v était nécessairement plus prononcé que pendant une action que le poête contemplait d'en haut dans une indifférence ascétique; au lieu d'être uniforme et continu comme dans le reste du drame, la mesure devait s'interrompre et changer de mouvement à chaque nouvelle entrée du Chœur. parce que l'inspiration elle-même était différente (2). Ce ne

cherchait à leur donner un caractère général; mais la marque de l'origine prossèque du Chœur n'en paraissait pas moins toujours. Il disait le pour et le contre, se décidait par des considerations misérables, n'exprimait que des idées communes, et n'agissait jamais. Cette division en strophe et autistrophe, pyrrhème et antipyrrhème, dont l'explication a taut embarrasse les critiques, etait même sans doute la couséquence de son earactère vulgaire; il ne peut y avoir d'unité de pensee dans une foule d'hommes sans elevation d'esprit et sans profoudeur de sentiment. Notre opinion sur la nature du Chœur est trop contraire aux idées reçues pour n'avoir pas besoin de plus grands développe-

(1) Pour les relever un pen, le poète ments que nous ue ponvons lui en ac-durchait à leur donuer un caractère corder ici; mais nous en trouverons bientot l'occasion dans un travail sur la philosophie du drame. Au reste, Aristote partageait très probablement cette opinion, puisqu'il dit dans sa Poétique, ch. Xviii, nº 7: Kat rov yopov de evx oet υπολαβειν των υποκρετων, και μορεον είναι του όλου; il voulait que le Chœur fût rattache à l'action et subordonue comme uu voritable personnage a l'inspiration du poëte.
(2) On trouve dejà plusieurs espèces

de rhythmes dans le Septem contra Thebas, mais sans doute le Chœur n'en eut d'abord qu'une soule, puisque les parties qui differaient des autres avaient un nom particulier (ἀπολελυμενα) et ne s'en écartaient jamais d'une manière fort sensible (on les appelait πχρομων»:

sont plus les dernières heures de la hiographie d'un individu. que veut résumer le drame romantique; il développe un caractère général de l'Humanité, ou un événement historique avec les mille causes particulières qui y concourent; et l'étendue du sujet, la multiplicité des personnages, la variété. des situations et des sentiments qu'elles inspirent, exigent, une versification plus marquée : l'unité d'inspiration qui domine l'action et en organise tous les rouages disparaîtrait, dans la diversité des détails, si on ne la sentait clairement dans la forme. Une mesure trop vivement accusée ne peut cependant convenir également à toutes les scènes. Quelques unes sont assez calmes pour ne point comporter un mouvement de style passionné; dans d'autres, au contraire, la violence des sentiments est portée si loin, qu'une régularité d'expression trop marquée y deviendrait choquante. Souvent même on est forcé d'admettre des personnages tellement vulgaires, qu'une forme relevée contrasterait avec la nature de leur langage. Le seul moven de concilier ces diverses nécessités que puisse approuver la théorie, c'est non de renoncer dans quelques parties du drame à toute espèce de versification (1), mais d'en varier l'effet, soit en changeant de position la césure et les accents, soit en croisant les rimes ou en les dissimulant par de fréquents enjambements (2).

Au lieu d'exprimer des sentiments exaltés, la comèdie représente des caractères ridicules, et elle les montre dans les situations les plus diverses, au milieu des contrastes qui les mettent en saillie. Une forme trop poétique conviendrait.

«προφ»). C'était d'ailleurs une consèquence de l'origine da drause; la danse et lea chants qui celébraient les fètes de Bacchus avaient un caractère trop religieux et se rattachaient à une imspiration trop profonde pour avoir pu admettre la moindre variation de rhythme.

(1) C'est le système que suivaient Shakspeare et tous les dramaturges du siècle d'Élisabeth; ils n'écrivaient en vers que les monologues et les scèncs passionnées : la forme de leur drame n'avait plus d'unité.

(2) Yolia sans donte pourquoi plusieurs anciens poètes français écrivirent leurs tragédics en vers de dix syllabes (c'ext la mesure de la Tragédic de la Taille (c'ext la mesure de la Tragédic de la Taille te de la Phitanire de Claude Rouillet); mais nn rhythme aussi court et ansai brisé ne pouvait avoir assez de dignité.

mal à cette ironie dénigrante qui fait le fond de l'inspiration comique; elle ne pourrait s'approprier à la variété des scènes et à l'opposition des peintures si l'uniformité du style leur imprimait à toutes le même caractère. Il faut à la comédie un rhythme assez brisé pour laisser à la pensée du poëte son côté de vérité prosaïque, assez flexible pour se pier aux différences de tous les personnages, et ce rhythme sans consistance et sans unité ne saurait être que celui d'une prose un peu moins làche que dans le dialogue ordinaire (1). Peutêtre seulement quand l'inspiration est plus vive ou se subordonne plus capricieusement le sujet, quand l'intention satirique est plus dominante ou que l'imagination joue avec elle-même sans raison et sans but, la comédie admet-elle une versification plus marquée: mais la théorie n'a point à s'occuper de ces œuvres indécises, qui dépendent moins encore de la nature de l'Art que des circonstances du moment (2) et de la fantaisie du poëte (3).

(1) Les Grees et les Latins, dont la comédie à était qu'une course de pare l'actionie, y marquaient copendant le comédie à était qu'une course de pare l'actionie, y marquaient comple, ils admettaient dans la promière l'anapsete à tous les conde qu'aux pière les pareises, il entre l'action de l

. . \_

mais par un eaprice tont individuel. La comédie espagnole semble déroger a cette régle; mais la mesure du vers s'y écartetrop peu de la prose pour que nous puissions y voir une exception véritable, et d'uilleurs l'inspiration y est bien plus sérieuse et bien plus élevée que dans la considir presente de la consideración de la con

la comidio propresenta disc.

(2) La comedie grecque et le commedia dell' arte, où los personnages sirieux parlaient quelquefois en vers et où
les Masques improvissient toujours en
prose; Gozzi lui-même n'a ce, endant pas
observé cette differuee dans l'Amure
delle s're melarance, mais ee n'útit qu'un
cauvera sonitérement a bandonné à l'im-

provisation des acteurs.

(3) La com die larmoyante et physiologique; elle devrait être écrite en vers, puisqu'elle représente bien plutôt des sentiments one des idées.

#### CHAPITRE XV.

### DE L'INFLUENCE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE SUR LA VERSIFICATION.

Tontes les fois qu'un sentiment s'exprime avec force, il communique une émotion sympathique aux intelligences qui le perçoivent (1). Le rhythme, dont le mouvement acquiert en se prolongeant une signification réelle et concourt à l'expression du sentiment qui inspire le pôte, agit donc nécessairement sur l'imagination. Cette influence n'est jamais plus grande que dans l'association des beaux-arts (2): deux rhythmes simultanés, divisant la sensibilité en deux parts et lui imprimant à la fois deux impulsions différentes, sont impossibles. Le plus puissant domine toujours le plus faible, il le subordonne au sentiment qu'il exprime, et le plus énergique est le plus marqué; c'est celui qui frappe plus vivement les sens (3).

Telle est sans doute une des principales causes de l'importance que dans les premiers temps de la civilisation on accordait à la danse (4). Ce n'était point, comme de nos

<sup>(4)</sup> Il est pes de phénomènes parchaogiques den la cure nous seil demerée aussi complétement cechée que la ymphite, Problèment il 3'y méle une muniquent four chrasilenent, comme des cordes do viole montées ur le même ton vibrent à l'Innison quand on vireit à en toucher une. Mais on me anrait heiter à reconnaître la sympathie vient de noucher une. Mais on me anrait heiter à reconnaître la sympathie la nature hamient. En vypath is comadquences d'un sentiment înergique.

canse première et s'en ément à son tour.

(2) Elle ne pent cependant être ontièrement attribuée à la sympathie; les heanx-arts se rattachent aiors à une inspiration commune et se proposeut un même hnt.

meme hnt.

(3) Ce fait tient probablement à la liai-on entre la seasibilité et les nerfadrent neus parlions dans l'avan-derenière note; mais nous n'avous pas ici à nous préoccuper de sa cause, il nona suffit qu'on ne puisse le révoquer en

<sup>(4)</sup> Socrates regardsit comme un

jours, un ensemble plus ou moins harmonieux de gestes (1). mais une reproduction des affections de l'âme, qui soumettait les mouvements rhythmiques du corps à une loi de l'intelligence. Quand l'idée religieuse qu'on attachait aux beauxarts, et le besoin instinctif de compléter le rhythme en ajoutant le mouvement dans l'espace au mouvement dans le temps (2), firent associer la poésie et la danse dans une manifestation simultanée (3), leur harmonie ne fut donc pas seulement dans la pensée; elle se réalisa par un accord matériel sur lequel la danse exerçait une influence prépondérante (4).

grand mal de ne pas savoir danser (ap. Athenée, I. XIV, p. 628); Sophoeles dansait lui-même dans ses tragédies, et plusieurs autres poétes étaient des saltatenra de profession. La danse samblait un taleut sinoble, qu'on en faisait un ti-tre d'honneur anx dieux eux-mêmes;

vorez Athénée, I. I, p. 22, et l. XIV, p. 628. vojez Athènee, I. I. p. 22, et l. XIV, p. 623. (1) Suivant Lucien (on Tautera, que qu'il soit, du traité De seltations), la dans était une exercice divin et mystique qui se faisait en l'honneur desdeux. Un auteur, plus grave à tons égards, lui attribue le meme but (Strabon, Fragmencon I. IX, p. 421) et la même importance religiouse: Η τε μουσική περε τε δοχησεν ούσα και ρυθμού και μελος ή σους τε dux xee solvreyves soos to belov these suvantat yara totaurty direay; Strabon, Ibidem, p. 467. Sane ut in religionibus saltaretur, hace ratio est, quod nullam majores nostri partem corporis esse voluerunt, quae nan sentiret religionem ; Servius ad Virgile, egl. V, v, 73 (sans comprendre la signification mystique de la danse, il la reconnaissait encore): voyez aussi Platon, De legibus, l. II, p. 655. La danse a conservé dans l'Inde le même caractère religieux, et l'on ne peut donter que les Hébreux ne lui en donuassent un semblable, puisque David dansait devant l'arche, et ne, pour adorer le Veau d'or, les Israelites, après avoir bu et mange, se lecities, apres avoir on et mange, se te-vérent pour jouer (c'est-8-dire danser et chanter!; Exode, eb. XXXII, v. 6; voyez aussi Zellner, De choreie cete-rum Judaeorum, et Renz, De religiosis saltotionibus veterum Judaeorum, Ariatote reconnaissait encore la puissance Imitative de la danse : Kat yan con of (of row φρχηστων) όλα των σχηματιζομενων ρυθμων

principal and the property of la meaure avec son pied, le corps a'aa-socie au mouvement de l'esprit. Le plaisir de la dause n'a pas d'autre cause que le seutiment de cette harmonie. (5) D'après Aristeides Cointilianos, p

32, la danse était nécessaire à l'ode, et l'epes, qu'Aristote regarde comme une partie constituante de la tragédie, aigni-ne certainement la danse, puisqu'il vient de dire : Exe de aparrovre; accourres ray μιμασιν, πρωτον μεν έξ άνος κας άν εία το μοριον τραγωθίκε ό της είνως κοσμος, είτα μελοποιία και λέξις έν τουτοις γκο ποιουνταί την μιμητιν; Περι ποιητικής , th. vi , nº 4. Les Indiens avaient aussi nn drame, mélé de chant et de danse, qu'ils appelaient notec.

saveni nacae.

(4) Yoila ponrquoi la versification em-prunta le nom des principaux pieds à la danse, et que Xopoe, la danse (voyez l'hymnobomerique à Apollon, v. 149. Dans l'itiode, l. XVIII, v. 250, et dans l'O-dyesée, l. VIII, v. 260, xopoe signifie le dutzee, I. VIII, v. 260, 2000 signine le heu où l'on danse, et uous y voyons nne nouvelle preuve de l'origine reli-gieuse de la saltation), était regardé comme la particessentielle de la tragédie. Le Chœur était divisé en plusieurs parties, entre lesquelles, malgré leur nom (strophe, antistrophe), il n'y avait sonvent aucune opposition d'idee, et l'on sait qu'en les chantant les acteurs tour-naient en sens contraire, dansaient d'une manière toute différente.

Les œuvres de l'Art ne sont jamais une conséquence absolue de leur nature; des idées et des ressources étrangères à leur principe leur donnent partout une valeur de convention, et la nature de l'Art lui-même est diversement appréciée selon les lieux et les temps. La danse surtout, le plus imparfait et le plus sensuel des beaux-arts, s'appropriait souvent à une destination qui n'était pas la sienne ; elle suppléait par des movens factices à l'impuissance de ses ressources naturelles, et son action sur le rhythme de la poésie devait en être modifiée. Chez les peuples peu civilisés, la danse exprime la vie elle-même; c'est l'action désordonnée de la force. La versification se base alors naturellement sur l'accent ; l'effort de la voix accompagne l'effort du geste (1). Plus tard, lorsque la mesure eut remplacé l'accent, lorsque la danse ne fut plus qu'une succession régulière de mouvements gracieux, la poésie devint aussi plus uniforme et plus majestueuse; toutes les syllabes se sujvirent dans un ordre constant et formèrent une mélodie continue; le rhythme eut pour principe la quantité. Mais l'imperfection de la danse, le peu d'étendue et le vague de son expression, ne lui permettaient de s'unir étroitement qu'avec une poésie confuse ou sensuelle (2). Ouand les sentiments acquirent plus de précision, plus de profondeur, et que les idées prirent quelque prépondérance, il fallut renoncer à une association désormais impossible (3).

<sup>(1)</sup> C'est le caractère de la danse et de la poésie de tous les peuples sauva-

<sup>(2)</sup> La danse ne s'est associée d'une manière générale qu'à la poésie religieuse de l'Orient et à la poèsie plastique de la Grèce; cette liaison y empêcha certainement la versification de se baser sur l'accent.

<sup>(3)</sup> Du temps d'Aristote, la liaison de la poèsie avec la dause n'était déjà plus aussi étroite qu'elle l'avait eté d'abord :Το μενγαρ πρωτον ετραμετρω έχωνν σό δια το σπένρικη και δρχεττιματέρου εί.

wer tye songree. High contrarge, th. IV, me 14. Ansis voulu-on domner h la danse un autre earactère; au lieu de manifester on sentiment; on lini fix exprimer des idées. Mais la pantomime est une invention balarde qui ur a fait que mieux conviater. Pimpuissance des arts qui pretendent sortie de leure linities natin-celles. En Grèce, il est vrai, on danse de la convenient de leure linities natin-celles. En Grèce, il est vrai, on danse de la convenient de leure d'industrie mais extité socciation n'a plus aucuse raison que l'habitude.

La liaison de la musique avec la poésie était plus naturellle encore, puisque les sentiments passionnés donnent des modulations plus marquées à la voix (1) et que la musique est l'art même du rhythme (2). Si cette association concourut, comme on n'en saurait douter, au caractère de la musique encienne (3), son influence sur la poésie fut bien plus profonde; elle obligeait la versification de mieux dessiner son mouvement, et le subordonnait au rhythme de la musique (4). Cette subordination devait même être d'autant plus étroite, que la science de l'harmonie n'était pas encore é-bauchée, et que l'on ne croyait à la liaison des sons que lorsque leur accord était complet (5). L'absence d'harmonie rendait les rapports mélodiques plus frappants, aucun autre semtiment n'empéchait de les percevoir dans toute leur force : le rhythme du vers était, comme celui de l'accompagne-

(4) Denys d'Halicarnasse avait déjà reconnu (fige avvirence bountair, par. 2) que dans la prononciation les intonstions ne peuvent varier que de trois notes et demie; pour douner plus d'étendue à la voix, il faut ouvrir davantage la trachée-artère, eu un mot chanter. (2) Aristédes Contilianos définisair

(1) Artendes Collitations command:

(2) Artendes Collitations command:

(3) Artendes Collitations command:

(4) Artendes Collitation (4) Artendes (4) Artendes Collitation (4) Artendes (4) Artendes Collitation (4) Artendes

(3) Cette éroite association fut samo douts le cause principale de l'état d'enfance oi rests la musique preque ; les titres dependante de la poècie pour qui craigunit qu'en devenant trap sen-selle, elle n'inevert it as inne, blamaili, d'ann le second lirre du Lois, toute compagnée de parolle. Les diment cause dut agri dans l'Inde, et nous avons que la médicir y est souvent serrifie à l'extende de l'est de

seine, t. VIII, p. 40, et un passeus magaeine, t. VIII, p. 40, et un passage de Bird, cité dans la note 1, p. 210. (4) Deux rhythmes differents n'anraient pu s'accorder ensemble et le plus sensible, celui de la musique, imprimait son mouvement à l'autre.

som mourement à l'autre.

(5)-Les Anciens no conssissient probablement pas les accords; ils jouient et chantients une lemet non, dans la même note, sauf peut être les Greca qui sembiest moite, sauf peut être les Greca qui sembiest moite, sauf peut être les Greca qui sembiest moite, sauf peut êtraité de la musique se parlent point de ceque nous appelmen l'hormonet; il n'y a qu'une seule partie dans loss les fragments de musique qui nous sout parvenus, et la paurreis des instruments, a le petit nombre de leurs cardes, leur

ment, simple et fortement marque (1). Il fallait des instruments sonores (2), qui ne jouassent pas continuellement, ou du moins devinssent plus bruvants aux endroits les plus importants du rhythme, et cette succession de temps forts et de temps faibles se retrouvait aussi nécessairement dans les vers ; la versification se basait sur l'accent. Dans la musique, les sons faibles devaient précèder les autres : le passage du silence aux notes élevées eût heurté l'oreille si des gradations successives ne les avaient amenées (3); et la même transition avait lieu dans la mesure des vers, la voix glissait légèrement sur la première syllabe (4). Avec un rhythme musical trop obscur, on ne pouvait donner aux vers une cadence fortement marquée (5); un désaccord aussi choquant n'eût pas même permis de sentir l'harmonie de la versifica-

défant de mane! e, rendaient les modifications harmoniques à peu près impossibles. Il n'y avait non plus d'abord qu'une scule uote pour chaque syllabe, puisque Aristophanes se moque d'Euripides, qui avait innové à cet égard ; Baτραχοι, v. 1548; voyez sussi Barthéleroxy, Voyage d'Anacharsis, t. III, ch. xxvv, p. 91.

(1) C'est pour cela que les Chinois n'élèvent pas la voix par tons et demi-

tons, mais per tierce, quarte, on oc-

(2) Voilà pourquoi les instruments à percussion étaient si répandus et si varies dans tout l'Orient : le thoph, lo zelzelim (hehrenx), le sistrum (egyp-tien), le tamtam, le naqua (indiens), le douf, les tanhour (arabes), le daul, le tombaleh , le kios (tures).

(3) Non seulement ce contraste aurait eté blessant en lui-même , mais il cut rendu moins sensible la loi qui régissait la succession de tous les sons. (4) Aussi, comme nous l'avons dit,

la prosodie de la première syllabe du vers était indifférente dans presque tous les systèmes de versification, et cette indifference ue fut portee nulle part ausai loin que dans la poésie chinoise, qui est plus intimement liée à la musique que toutes les autres. Si la même raison ne fit point commencer par une hrève les vers mesurés par la quantité, c'est que le rhythme n'y résultait plus de la succession des tous élevés et des tons faibles, mais de la durée symétrique des sons et de leur ensemble; il fallait detacher chaque vers de tous les antres, en marquer le commencement et la fin . et la voix glissait assez légérement sur la dernière syllahe pour ne lui donner aucune quantité, et s'arrêtait long-temps

sur la première.
(5) Cette raison peut servir aussi à expliquer pourquoi la versification de quelques peuples orientaux avait un rhythme si peu marqué, on pourrait même dire si completement nul. Chez les Hebreux, par exemple, les moduls-tions musicale étaient presque insensi-hles; au moins est-il fort probable que les premiers Chrétiens avaient a-dopté la mélodie comme les pareles des Psaumes, et nous savons par saint Isidore (De officiis ecclesiae, l. I, ch. 5) que psallens pronuncianti vicinior esset quam canenti (voyez aussi Guarin. Grammatica hebraica, t. 11, p. 527, et de Wette, Kommentar über die Psalmen, introd., p. 88). Le caractère purement intellectuel de la versification semhlerait même nne conséqueuce de la nature de la musique, qui, suivant le rab-bin Zamora, était purement expressive. A l'en croire, chaque partie de l'Antion (1). Quand la musique vint à se perfectionner, quand elle adoucit le passage d'une note à une autre en diminunant les différeaces de leur ton, il fallut que la versification modifiát la forte accentuation qui lui servait de base, et, s'ill se s'était pas appuyé sur un nouveau principe, le rhythmes était pas appuyé sur un nouveau principe, le rhythmes richi (2). On combina les syllabes en pieds d'une manière uniforme, et sans l'invention d'une quantité presodique cette égalité eût été impossible (3) : l'adoption d'une métrique exacte, basée sur une prosodie plus ou moins factice, était

cien-Testament avait nu air particulier qui résultait de son esprit; les cinq livres de Moise so chautaient d'uu toa plein et doux, les Prophéties avec un accent ruda et palhétique, les Peanmes avec des iutonations graves qui tenaient de l'extase, etc.; Hétioir de la musique et de se effets, t. 1, p. 69.

(1) Des airs trop varies empêchent aussi de marquer le mouvement du rhythme; si leurs différences étaient trop sensibles, elles blesseraient l'oreille, et l'ou ne parvieut à les affaiblir qu'en multipliant les tons de l'échelle musicale, en rapprochant les intervalles qui séparent les intonations différentes , e'est-à-dire cu rendant la mélodie tout à fait obscure. La musique indienne, par exemple, avait dans le principe six modes principaux (raug on raga) pour chacune des saisons de l'année; ou les appelait bhairava, malava, sriraga, hindola ou vasanta, dipaca et magha; mais ils se subdivisérent presque à l'in-fini; le Narayan en distingue jusqu'à seize mille. Cette multiplicité n'ent pas été possible saus une grande quantité de tons ; aussi l'octave avait-elle , suivant M. Stafford (Histoire de la musique, p. 44, trad. française), vingt-deux srati's (quarts et tiers de notes), et Soma re-eounaissait dans l'échelle musicale jusqu'à neuf eent soixante variétés de ton, qui à la vérité n'etajent pas toutes en usage. Une pareille musique devait avoir des modulations très fréquentes et une mesure presque insensible. Nous ue sommes pas surpris que Bird ait dit en tête de sa collection de mélodies indienues : Jeh babe mieh streng an den Originalcharakter gehalten, obschon es mir

nicht geringe Mühe kostete, diese Lieder in ein geregelies Zeitmas zu bringen, welches der insdirchen Mnaik überhaupt sehr mangelt; trad. de Fink, np. Allgeseine Bregelopädie, part, II, t. xm; p. 430. Getter raison enconcurt sans doute aussi à la variété des mêtres que l'on me crigionia pas d'admettre daus la mémos de composition et le la mental de la composition véril blement poètiques par leur insoiration veril blement poètiques par leur insoiration.

(2) Le earsettre de la musique greque demandait aussi que la versificacion ue recounti que deux espéese de syltabes, sépartes par des intervalles régnliers: on sait que le garne distonique y fai seel en usege junqu'au tempe d'Ayfai seel en usege junqu'au tempe d'Apris de la companie de la companie de production de la companie de la companie de tratosthènes imagna le geure esbarmonique, et ces chaugemats excretmonique, et ces chaugemats excretmonique, et ces chaugemats excretrent errainement beaucoup d'influence sur la corruption de la quautité et un l'adoption de la versification accen-

(3) La seule prononciation de deux vers mesurés par la nombre des syllabes et leur cadeuce naturelle prouva la différence de leurs pieds; neus citerens comme exemple:

Celui qui met nu frein à la fureur des flots Soit aussi des méchants arrêter les complets.

Le premier vers est sensiblement plus long que le second. Cethe différence ue tient pas seulom at à la nature des syllabes; la pause métrique qui sépare les pieds deviont bien plus marquée quand elle coîncide avec la pause naturelle qui sépare les mois. tiné conséquence nécessaire du caractère de la musique (1)? Quand cependant, comme chez les Arabes, les modulatious musicales sont devenues assez nombreuses pour réduire beaucoup les intervalles qui séparaient les tons et pour les lier étroitement dans une mélodie continue (2), la succession des sons frappe bien plus qu'une note isolée, et la quantité de chaque syllabe perd aussi de sa valeur; on est obligé de marquer l'ensemble du vers par une consonnance flua-

(3). Pendant le moyen âge, la rime acquit encore plus d'importance. Long-temps on chanta chaque poëme su rui air particulier (4), et, quoique la mélodie en fût bien dessinée (5), la science de l'harmonie était si peu avancée, qui

(4) Occelle que fat la nature de ses félements, la duré des soos importait soule à la musique, et la matrique partages facilement cette indifférence : elle trages facilement cette indifférence : elle que facilement cette indifférence : elle participation de la consideration de la l'accumière, a des trochés aux imbies de vers d'arantique. Dans la posici [1rique, exte li liberté n'était pas possible ; mus d'edamation plus musicale y fissait sousi reasortir l'harmonie des el natures miére arbitatrice dont ils suraient été groupée set mécessairement obscurci le rhythme.

(2) La division la plus habituelle de l'échelle est en tiers de tons; mais on y admet aussi quelquelois des demi-quarts de tons, et jamais la voix ne passe d'un son à un autre sans parcourir tous les intervalles qui les séparent.

(5) Voilà pourquoi les vers arabes riviatre pas suissamment marquès par la quantité, et se terminaient par une rime qui se reproduisait dans tout le ceurs de chaque pièce sans aucon chasement. On se savant i douter in olte proment. On se savant i douter in olte present. De se service de la commentation de la commentation de la paradigue de Arabes, emprunta à leur système métique des Arabes, emprunta à leur système mouier le sa paradigues de la versification ; De Sacy . Tratté et-montair é du Prosocial des Arabes, p.

(4) Dans les premiers temps de la littérature moderne, les poètes étaient musicieus et composaieut eux - mêmes les airs de leurs yers : Étias Cairel ben

#### Pero tug son joglar Apelat en Proensa.

Guiraut, ap. Diez, Poesie der Troubadours p. 39

et on dounsit aux poëmes composés sur un ancien air un nom particulier, estampida; Histoire littéraire de France, t. XVI, p. 201.

(5) Si toutefois if est permis d'en ju-

l'accompagnement qui s'y mélait' toujours (1) la rendait presque insensible (2). Sans les consonnances rapprochées et régulières de la versification, le rhythme musical n'arrait pu avoir le caractère prononcé qui lui était indispensable.

. Il n'est pas jusqu'à la nature des sons musicaux qui, u agissant sur la loi qui les unit, n'exerce aussi de l'influest sur les formes de la versification. Les instruments à percusion conviennent mieux à un rhythme grossier où quelque sons dominent les autres, et à une forme de versification à voix s'appesantit long-temps ur les syllabes accentués(5). Les instruments à cordes ne peuvent marquer fortement le rapport des sons que par des consonnances (4) qui passent uturellement dans le rhythme de la poésie (5). La mélodie des instruments à ventest plus continue et marque moins leis tervalles qui séparent les tons; elle s'associe mieux avec une versification qui donne une valeur métrique à toutes les syllabes et établit entre elles des rapports prosodiques faciles à reconnaître (6). Il n'est pas jusqu'à la construction de

ger par les airs qu'i nous sent parrenus, dent, suivant M. Perne, nous ne cennaissons pas même la véritable netation. (1) Ou sait même que les treubadours

avaicet souvent un musicien attitré qui les autrait parteut : Pistoleta si fe cantaire d'Eu Arnaut de Marvoill; ap. Rayneuard, t. V, p. 319. « Les jengleurs étaient le plus souvent attachés aux troubadours »; Rayneuard, t. II, p. 459.

(2) Un critique fert érudit, M. Bettée de Teulmon, est allé jusqu'à dire que l'accord ne pouvait être que le resultat de ceuventions que neus ne cemprenons plus.

(3) Les péuples sanvages, qui ne connaissent pas d'aberd d'autres instruments, n'ent erdinairement peur poésie qu'une sorte de psalmodie grossière eù la veix a'élève irrégolièrement sur quelques ayllabes.

. (4) lla ne peuvent même s'accorder que par des consennances; Reusseau, Essai sur l'origine des langues, ch, xvin.

(5) La harpe el le lah, deni le reprelicien du Norde se servicuit prequerte chaivement, concournered san sixua el consentat, concournered san sixua el consentat el consentat

e (6) La flute et la lyre étaient les deux i instrumenta les plus répandus cher les Grecs, et la nature des cerdes, qui, suiinstruments qui n'ait dù influer sur le rhythme. Quand les sons de l'accompagnement se reproduisaient constamment sans aucune variété de modulation (1), le poête était obligé de donner la même uniformité au mouvement du vers (2) et, plus tard, lorsque le perfectionnement des instruments permit de changer de ton sans affecter la mélodie, l'oreille avait contracté des habitudes que les plus légères innovations dans la succession des syllabes auralent blessées (3).

#### CHAPITRE XVI.

# DE L'INFLUENCE DE L'HABITUDE SUR LA VERSIFICATION.

L'harmonie n'est pas le seul principe du rhythme; vainement l'intelligence percevrait la loi qui unit les sons et règle leur succession, si l'oreille ne trouvait dans leur nature elle-

vant l'opinion la pins générale, étaient d'abord de lin, rendait les sous de la lyre trop obscurs et trop sourds pour qu'elle ait pu exercer use influence bien puissante sur la versification.

Nationale sur la versification.

(4) La lyra, Cille que l'investa Mercare ou Hernis Tremégistes, a s'asti que montre de l'investa l'investation de l'investatio

augmenter beancoup le nembre (veyez Pollux, l. IV et X; Athènee, l. XIV, et M. Fètis, Reuse musicale, t. IX); il en fallait un différent pour chaque ten.

(2) Aussi dans la poésie lyrique, dent la liaison avec la musique était bien plus téroite, les mêmes pieds se reproduisaient-ils constamment sans qu'il fût possible de les remplacer par d'autres d'une mesure équivalente.

(3) Let on des instruments or rests pas one plus sans influences ur les formes de la poésie; son dévation obligeait le poésie; son dévation obligeait le poésie de marques d'avantage le rèythme. A ristoxence set même allé jusqu'a dire que la difference des geners ionats à la tension plus on moins grande des cordes : temps por la main de la corde de la c

même quelque élément de plaisir. A ces deux conditions nécessaires du thythme musical la versification en ajoute une troisième, l'expression; par des associations d'idées également étrangères à la nature des sons et à leur arrangement, elle donne plus d'energie à la phrase. Chaçun de ces éléments acquiert plus de force suivant la forme de la versification et le caractère de la poésie; mais ils n'en concoureat pas moins toujours à l'effet du rhythme, et l'habitude exerce une action contraire sur les impressions qu'ils produisent.

Les perceptions purement sensibles s'affaiblissent par leur répétition; dès qu'il vient à se reproduire fréquemment, l'ébranlement des nerfs aconstigues se modère assez pour ne plus être douloureux (1), ou ralentit trop ses vibrations pour éveiller un vit sentiement de plaisir (2). Quand l'attention est moins préoccupée de la nature des sons, on sent mieux au contraire toute leur métodie (3); l'habitude de percevoir la loi qui les enchaîne en rend perception plus facile, et, en augmentant l'activité de l'esprit (4), donne réellement au rhythme plus de clarté et de précision (5).

(1) On sait que les Anglais attachés à l'ambassade de lord Macartney se mireut à courir pour éviter la musique des Chinois, et que ceux-ci montrèrent une indifférence qui allait jusqu'au mépris pour les Saucages et les Cyclopes, do Rameau, que le père Amyot joua devaut eux.

(2) Equidem non nego, et infra ipso probabo, exercitio et crebre auditione fieri posse, ut concentus quispiam nobis placere incipiat, qui primum displicuerit et vicissim: Euler, Tentamen novae theoriae musicae, ch. 1, par. 2.

(5) Voils pourquoi la quantité était si sensible eu grec; onoiqu'elle ne fut d'abord (dans les syllabes où elle ne résultait pas de la nature des lettres) qu'une consequence de la versification , elle en devint le priucipe. (4) L'habitude affaiblit la capacité de

(a) L'habitude affaiblit la capacité de cule (verso tronco et cadente), el ou ne sentir et accroit la faculté de penser : l'emploie jamais d'une manière systèma-

tout ce qui est sensuel s'épuise, tout ce qui est intellectuel se développe. Il y a donc dans l'histoire de la versification une nécessité indépendante du caractère de la poésie et de la nature des langues; le rhythme doit de jour en jour moins accorder à l'harmonie musicale et devenir plus expressif.

(3) Videtur nobis have quam habitadi men dicimus, naxima pars ejus, quod, ardis est: hace enim circe catus divisionem, aque contextum caranium et rithimorum (art) relativourem consistit; and articular consultativourem (art) relativourem consultativourem (art) relativourem consultativourem (art) relativourem (art)

Les idées que l'on associe à l'harmonie de la versification dépendent plusencore de l'habitude; lorsque les mêmes sons les ont souvent amenées, elles en devleanent une véritable conséquence que l'on ne peut plus séparer de l'émotion sensible qu'ils produisent (1). L'habitude exerce donc nécessalrement une grande influence sur les formes de la poésie; dès que, par une raison quelconque, un principe de versification vient à prévaloir, chaque jour ajoute à sa valeur (2) et rend plus insensible aux autres (3).

tique; ca anglais, an contraire, on la regarde comme herieuque quand elle porte sur deux gillabes, et on ne vin que, comme dau quelques passeges du Bon Juans de lord Byron et dans quelques passeges du Bon Juans de lord Byron et dans Bonder, de lord Byron et dans posicie passeges du Bon Juans de lord Byron et dans posicie passegues de la principa de la collection de la proposition de la collection de la collecti

Збор зборила господа ри-

Код бижеле цркве Грачанице:

» Мили Боже! чуда големога!

Опет свети Сава; ар. Вук Спефанович, Наромне српске пжесме, с. и, р. в.

(1) « Nous ne sarona point encore ai notre système de unsique n'est pas fondé sur de purcs couventions; nots ne savons peint si les principes n'en sont pas tout à fait arbitraires, et si tout autre système aubstitué à ceul-l'à ne psrviendrait point, par l'habitude, à nous

plsire egalement »; Ronsseau, De l'imitation thédirale, OEueres, t. XII, p.

(2) A moins cependant, comme nons le verrons tout à l'houre, qu'elle ne soit sifiectée d'une manière essentielle par des changements surrenus dans les données de la langue, dans l'esprit de la poésie ou dans la forme de la déclamation.

(3) Il faut cependant faire une exception pour la posicie magyar. Erdoit (Sylvestry publia, en 1544, une tradiction dur Monescu-Testameni en chaque évrapile se précidé d'un poème ca vera conce meuerts par la quantité. Zrinyi Midos, nó en 1618, invents une autre corre meuerts par la quantité. Zrinyi Midos, nó en 1618, invents une autre visées cui deux benisières écunt, et des visées cui deux benisières écunt, et comme dans l'Épitre de Barcasy à Anyos;

Bar én letehetnem fáradt sisakomat, Enczikbe vethetném rozsdes politisomat, S Muzsaknak szentelvém hanayatló napomat

Lassan prytlogstank Pärkik fanaloma. Unes onsannansis utierieures ne s reprodurient pas rigulieroment dans les soutres strophes. Stephen Organgosi, qui naqui en 1630, adopta un autro rityltune apple infordate. Les vera tirityltune apple infordate. Les vera tisurès enaformiement à la métrique ancienne; ou y substitue arbitripura encienne; ou y substitue arbitripura entre de la constitue de la constitue de la contra de la conla conl

. La loi musicale qui règle la succession des sons ne doit cependant pas toute sa force à des idées étrangères à son principe; elle a une raison première, inhérente à la nature de l'esprit humain, qui se comprend partout et peut s'appliquer dans les circonstances les plus opposées. Le besoin d'idées nouvelles et d'émotions différentes, cette condition de la vie elle-même, cherche donc à innover aussi dans le rhythme de la versification, et le pouvoir de l'habitude n'empêche pas toujours ses tentatives de réussir (1). Quand les rapports rhythmiques ne sont pas clairement (2) et fortement marqués (3), quand un long usage n'en a pas fait la base indispensable de la versification (4), ou que les idées

Gyöngyös, köves szép ruhája [ ruhájanál

(1) Robert de Brunne disait, dans son appendice à la préface de la traduction de la Chronique de Peter Langtoft, p.

That many one wate not what it is. Therefore heayed wel the more In strange rume to travayle sore.

Il substituait la rime à l'allitération. A son tour, le comte de Surrey intitulait sa traduction du l. IV de l'Enéide : The foorth boke of Virgill, translated into english and drawn into a straunge metre; c'est le vers blanc qu'il introdui-sait dans la poésie anglaise, L'Arcipreste de Hita (Joan Roiz) disait également, dans son épilogue, v. 1608 :

Era de mill, et trecientos, et ochenta, et un alios, Fue compuesto el romance p

Que fasen muchos è muchas à otros con sus Et por mostrar à los simples fablas, é versos estraños.

Il écrivait . comme on voit , en quatrains monorimes. (2) Lorsque plusieurs éléments diffé-

rents concourent à les marquer, l'attention que l'on accorde aux uns ne permet pas d'être suffisamment frappé des autres , et le rhythme reste obscur. Les changements dans les hases de la versication sont alors bien plus faciles; ce et ce qui le prouve encore mieux qui

que l'on conserve de l'ancienne forme rend l'oreille moins rebelle aux ionovations. Telle est la cause principale du succès des modifications de la versification auglaise; après s'être hasée successivement sur tous les principes, elle en est venur, dans les vers blancs, à n'en plus conserver auenn d'une manière régulière.

(5) Voilà pourquoi Boscan parvint si facilement à introduire dans la versification espagnole la forme du vers italien, Le vagne de la prosodie russe, qui u'est déterminée que par une accentuation sans fixité, engagea également plusieurs écrivains du 17º siècle (Smotriski entre autres ) à fonder une quantité systématique, basée, comme en grec, anr la longueur et la briéveté des voyelles, d leur tentative aurait reussi certainement si l'esprit de la poèsie n'avait pas exigé que l'on fit ano si grande part à

l'expression.

- (4) Le mêtre grec ne fut introduit dans la poésie latine que par Livius Andro-nicus (Cicéron, Tusculanae, l. 1, ch. 1, par. 3; Tite-Live, Historiarum l. VII, ch. n., par. 8; Va ère Maxime, Memorabilium 1. II, cb. 17, par. 4), qui naquit l'an 510 de la fondation de l'ome; mais les progrès du bel esprit y furent

d'abord bien lents : Graecia capta ferum victorem cepit et artes Intalit agresti Latio : sic horridus ille Defluxit numeros Saturnius.

Horace, Epistolas, l. II, ép. 1, v. 158.

qui leur donnent une valeur véritable ne s'y associent point avec assez de facilité et de constance (1), des changements essentiels ne sont pas impossibles. Ils deviennent même nê-cessaires lorsque des modifications dans la nature de la largue (2), dans la manière de réciter les vers (3), ou dans le caractère de la poésie (4), retirent au principe de la versification l'harmonie et la force qui l'avaient fait choisir, ou introduisent de nouveaux éléments bien préférables aux anciens (5). Dans tous les autres cas, les changements sont des caprices sans raison, on de maladroiles imitans, qui n'ont de valeur que par des préoccupations

le témoignage d'Horace lui-même, c'est la ressemblance de la versification de Lucrèce (né 50 nas sen lement avant l'ére de la constitución de Lucrèce (né 50 nas sen lement avant l'ére frences ai prononcié squi la distinguent de celle des écrivains du sicle d'Angusta. La popularité de posicies pouvais, comme une longue habitude, r'oppoer a la popularité des posicies pouvais, comme une longue habitude, r'oppoer de la comme del la comme de la comme

(d) Telle est probablement la cause du prud e fixis de la versificación portugaise; on y peut imiter le rhythme espanol, lialem est français. La varieté appanol, lialem est français. La varieté les eléments du rhythme ess. mêmes n'aveint rien de lise. Dans le receivil de vera, écris de 1900 à 1500, que llanda vera, écris de 1900 à 1500, que llanda de la region de la region de la doute dynéres dont la versification se base un il mire (a pa. Dibrowsky, Geolobie der della vera de la region de la r

Wzhörü hrätri, wzhörü wölä Vnësläv; il y avait des 1259 des poëmes écrits en hexamètres (d'après Schaffarick, Gesubidad der Boustehen Sprache und Literature, D. Sil); et Brackeium did, dans son Grammatica bornice in Vision derice, and para den 1600, piper den 1600, pipe

(2) Aussi l'affaihlissement de la quantite latine obligea la versification de reprendre l'accent pour son principe.

(3) Voyez le chapitre précèdent.

(4) Voyez le chapitre XIV.

(5) Ainsi, par exemple, la disparition presque totale des flexions en allemand et en anglais permit de terminer les vers par dos consonnances qui ajoutaient à la force de l'expression. individuelles (1) qu'un peuple ne partage jamais (2). Depuis que les connaisances littéraires sont devenues plus fréquentes et plus étendues, depuis que l'on peut attribuer au rhythme d'une poésie étrangère un plaisir qui tient le plus souvent à des causes tout à fait différentes (3), les essais d'innovation dans les formes de la versification se sont cependant répétés avec insistance, et la popularité des littératures classiques dut faire imiter la métrique ancienne de préférence à toutes les autres. Vainement l'esprit nouveau de la poésie et des langues donnait à l'expression une puis-

(1) Nons citerons comme exemple nne chanson sur la mort du comte de Leiester, qui fut tué à la bataille d'Evesham, le 4 août 1265 :

Chaunter m'estoit, mon cuer le voit, En un dure langage, Tut en ploraunt fust fet le channt De nostre duz baronage.

Ap. Ritson, Ancient songe and ballade, t. 1, p. 105. Évidemment c'est la mesure des vieilles

ballados anglaises : The Perse owt of Northombarlande And a vowe to God mayd he,

And a vowe to God mayd he, That he wold hunte in the mountayns Of Chyviat, within dayes thre.

The honing of the Chresia ap. Perty, Reiques of one-circu anguis poergy, 1, p. 3. On y a seulement ajonid nuer rime lècnice dans tons les vres impairs, Quant aux imitations du rhy thme des troubadours per des meisteringer allemands, des rederyker belgas et des poètes italieus du premier siècle, elle est incontestable, prisque les idées elles-mêmes sont copiées.

(3) Comme il est bien pina facile da reconnaitre une ressemblance maiérillo que d'expliquer des rapports par des caness philosophigne est littéraire, les critiques, même les plus distingués, ont souvent attribué l'adoption d'une forme de versification à une imitation qui, ann les premiers temps d'une fitterature, lorsque la poésie a conserré toute a mârcté, est presque toojours impossible. Ainai Tyrebûti a dit, dans son introduction du Canterbury Isade, p. cri, reduction du Canterbury Isade, p. cri,

note 42: From such klain rhythms and help cheffy these of the insmite form, the present position measures of ill the natively the control of the control of

Exegi monumentum aere perennius, Regalique situ pyramidum altius.

Regalque site pyramidum aldus.

(3) C'est d'abred un plaint de vantissantistic; un jouit de comprendre une
santistic; un jouit de comprendre une
prement pas, et l'intelligence en est raramenta antière. Les penseen ny oni pout
l'en estende parter tous les jours; elles
enigent plus d'activité d'appris, et, en
enigent plus d'activité plus potities
et l'impression et et l'impression et et l'impression por
et l'appression et et l'impression por
et l'appression et et l'impression pur
et l'appression et et l'impression, sour
et l'appression et et l'appression por
et l'appression et et l'appression pur
et l'appression et et l'appression pur
et l'appression et et l'appression et l'appression et et l'appres

sance exclusive; on n'en attachait pas moins (1), dans tous les idiomes, une importance prépondérante à la forme matérielle des vers et à la composition des mots. A une accentuation de plus en plus marquée par le développement naturei de l'Humanité elle-même, on substituait une quantité factice, qui ne permettait plus de la sentir. Dans les plus longs mots, l'accent ne portait généralement que sur une seule syllabe; il se déplaçait quelquefois, suivant la pensée ou même la construction de la phrase, et l'on imposait à toutes les syllabes une quantité invariable (2). Les langues dont l'accentuation était le plus prononcée (3), celles dont les syl-

(4) Nous connaissons peu de vers espagnois mesurés d'sprès les règles de la metrique ancienue; Villegas s cepondant composé dans un rhythme semble hle un livre tout entier (le IV de la seconde partie de Las croticas; il l'appela mème Las latinas). Nous citerons comme exemple le commencement d'une églogue;

Lycidis y Céridon, Céridon el aminis de Fillis, Pastor el uno de cabras, el otre de blaccas o rejas, Ambos á dos tiernos, moços ambos, Area Viendo que los rayos del sel fetigaban el

Par use précecupation qui nous semble un peu forte, M. martinez di na Ross trauve à cei hexamètres la même hermaniste de la compartin de la construire à cei hexamètre la même hermaniste de la compartin de l

Jesus verrees, en de Zonne gezien van de zielen der vasdern. L'Hercutes suédois de Stiernbielm, imprimé en 1653, eat sussi en vers hexamètres:

metres : Hēretiles ārlā stōd öpp, en Mērgen, Y förstā sin Ūngdom,

Puller af Ângst, och twijk, burn ban sitt Leswerne boria Skulle, daraf ban Prijss Kunde winna, medh Tijdeo och Achra.

L'ode danoise de Norden à la ville de Maimō (ap. Ad poeticam danieum deductio, quae versus in ca lingua scribé ad graccos omnes latinosque demonstret) debute sussi per ces deux vers bexamètres :

Värë dët hër mig lët, vërs ät prafiodë mët årt, öc I vort Mal en gang nogen ny Smuched ophente.

Noo en pourrious citer âgalemeate emagraf (par Érokis), dans su tradoction de la Bible, imprimée en 1541; par Molosa; dans son d'erge l'het spitieteivell' tyrnou, 1700; et par Kanincy, Tösisée a ergaph, 1811; en bolomien (ceta le l'ayuma suni par Amo Comenius dans qu'il fit paraltre à Amsterdam en 1941; disparalte en polonais (on a même publié, ou 1781, un recueil enlièrement composé de vera metriques), et eo caruloi (ap. Pitantie de Igrahament (ap. 1811).

(2) La quactité de toutes les syllahes n'est pas iuvariable, mais elle est déterminée par des régles qui s'appliquent invariablement dan toutes les circonstances semblables.

(3) Non seniement plusieurs poëtes italiens ont vouln composer des vers métriques, entre autres Alherti, Astori, Pabbio Benvoglieuli, Girolamo Ruscelli, Grassi, Vanini, Chiabrera, Balducci, labes sourdes (1) ou la cadence régulière (2) s'oppossient le plus fortement à cette introduction capricieuse d'une quantité impossible, étaient également soumises à ces absurdes tentatives. Lorsque le résultat n'a pas formellement condamné de semblables imitations (3), c'est que la poésie trou-

et Bernardino di Campello, dont la tragédie de Gerusalemme catifico est mème écrite out chilère en tera choriamme con la constituire de la companie de vatro, Trissino, Loreno Fabri, et mivatro, Trissino, Loreno Fabri, et micut Talomei (Ferri e repele della muena porria forcana, 1539), firent la poètique de cette espèce de resification. Nous citerons comme exemple les den premiers vera d'ante phire d'Alberti, qui vivait de 1398 à 1472 : Questà pré extrém interball épisoble min-

## Ä të chë sprëzzi rüsticămëntë nbi.

(1) Tel que l'anglais, où une grande nantite de syllabes n'ent pas une prononciation assez marquée pour compter dans la mesure des vers. Un obstacle si insurmontable n'empêcha pas Spenser de composer des hexamètres qui ne nons sont pas parreuns; Sydney (dans son Arcadia) et Coleridge en ont fait d'élègisques; Campion s'était exercé avant eux (dans le 16º siècle) dans presque tous les genres de vers métriques, et un anonyme publia, en 1737, Introduction of the ancient greek and latin measures into british poetry. Il donne comme exemple une traduction de la quatrième églogue de Virgile, commençant par cea deux vers , que l'on doit sans doute scander de la manière suivante :

Siciliān Mūsēs , tō ā strāin möre nöbte äscēnd wē. Woods and löw tămārisks dēlight not ēvēry

(2) Le français, par exemple, est accentie sur la dernière y llabe sonore de tous les mots qui ne sont pas saivis d'un entitique (sair operadant quiegnes nomma contratte de la laboration de

exclusivement sur la numération des avilabes , l'oreille s'habitue à leur donner la même valenr à toutes et ne peut en reconnaître une double à celles que l'on regarde comine longues. Beaucoup de poëtes ou platot d'érudits n'en ont pas moins cherché à introduire dans notre poésie un rhythme basé sur la quantité. Nous eiterons entre autres Mousset (an moins d'Aubigné prétend, dans la préface de ses Petites œuvres mélées, qu'il avait traduit l'Iliade et l'Odyssée en vers métriques), Jodelle (un distique en tête des Amours d'Olivier de Magny), Henry Es-tienne (la traduction d'un distique latin), Pasquier, Balf (le plus perseverant de tons , Ronsard (deux odes saphiques où la rime a cependant été conservee), Passerst, Nicolas Rapin, Desportes, le comte d'Alcinois (Nicolas Denizot), Scévole de Sainte-Marthe, d'Aubigné, père La Rue (il conservait la rime léonine, comme dans ces deux vers : Henriette est mon bien ; de să bonte l'ombre

Māis elle y joint li rigueur, je sens bien; mi vigueur), l'antenr anonyme de l'Angelinde (Londres, 1760; évidemment il ne savait pas le français;

Non, le ciel est tont sage. Il exalte sa face sercine Même des champs de la foudre. Il évoque le jour des ténébres.) et eufin Turgot, anquel on ne peut refuser un sentiment veritable de l'harmo-

nie:
Dējā Didōn, li sūpērbē Didōn, brūle ēn skcrēt. Sōn cour Nourrit 18 pōisōn lēnt qil li constime št court de rēine ēn vēlnu. L'indōmptāblē vālēur, l'örigine illūstrē, li

L'air, 18 régird, IX démirché, IX voix du bérés qui l'X chirmée. Didon, poème en vers métriques bezametres, traduit du IV-livre de l'Encide, 1778, in-4° de 10è pages, tiré à douze exemplaires. (5) L'allemand, dout la versification vait dans l'expression des pensées et dans le caractère de la langue un rhythme naturel qui suffisait à ses besoins d'harmonie (1).

#### CHAPITRE XVII.

### DE L'INFLUENCE DE LA VERSIFICATION SUR LA POÉSIE.

En se réalisant par une expression sensible, toute conception poétique perd nécessairement de sa force et de sa gran-

se base sur une accentuation régulière qui se rapproche beaucoup de la cuantite, semble plus propre aux vers hexametres; aussi en conualt-on qui remontent an moins à 1340 (voyez Wackerua-gel, Geschichte des deutschen Hexameters, p. 6), et. depuis. l'usage n'en a pres-que jamais discontinué. Nous en avons de Konrad Gessner (1553, ap. Gottsched, Grundlegung einer deutschen Sprach-kunst, p. 594), de Johan Fischart (Geschichtklitterung, 1575 , d'Emmerain Eisenbeck (Reimlose Bearbeilung des CIV Pealms, 1617), de Berliehins (De novercarum statu , jure et affectu d'Alstedius (Encyclopaedia, 1650); et peut-ètre n'est-il pas un seul grand poëte moderne, si l'on en excepte Schiler, qui n'en ait fait qu' lques uns ; Kleist. Wieland , Voss, Stollberg, Bürger, Pla-ten , etc. Klopstock ne s'est pas borné à en composer; il en a défendu la théorie dans un travail philologique spécial, Fom deutschen Hexameter, inseré dans son livre Ueber Sprache und Dicht-kunst, p. 3-187. Mais il ne pouvait y avoir dans ces vers un rhythme véritablement métrique, paisque l'on pouvait remplacer arbitrairement les dactyles par les spondées et qu'avenn rapport régulier n'existait entre les brèves et les longues; l'harmonie qu'on eroit y reconnaître résulte évidemment de eauses tont à feit différentes. Les populations slaves, dont la versification semble

basée sur la quantité, quoiqu'elle le soit récliement : ur l'accent, ont si bies ser-ti l'impossibilité d'établir ee rapportentre les brèves et les longues, qu'elles ont remplacé les spondées par les tro-chèes et n'y mélent jamais de dactyles; nons ne connaissons d'exception que pour quelques poésies serbes :

Облак се виже по ведром небу:

Мила мажчице бела црквице.

Кад полави младожена; »р. Вук Стефанович, Народне српске пжесме, т. 1, р. 8.

le phythme magyar appelé fordate; (voyer ri-dessus p. 215, note 3) admettait la substitution des datyles aux spondees mais il ne so basair riellament que sur les acceusis (les vyllabes que la quantité no fût une fetion, puisque dans le mêtre zringy, qui fut inventé dans le mêtre tringy, qui fut inventé dans le mêtre tringy, ou comptait les syllabes et on leur reconnaissait une valeur câgle à touter, câgle à touter, câgle à touter, câgle à touter, câgle à touter.

 (1) Les critiques les plus érudits eédaient aux mêmes préeccupations. Quoideur. Le vague idéal où elle flottait dans le domaine infint de la pensée est remplace par des formes précises, qui la bornent de toutes parts et la matérialisent ; ce n'est plus l'imagination qui la rêve et l'embellit de toutes ses couleurs, e'est l'intelligence qui la percoit et la raison qui l'apprécie. A moins d'être fatalement condamné à l'impuissance, le poëte doit donc trouver dans son talent les movens de relever ses idées de cette déchéance, et le génie lui-même succomberait dans une lutte si inégale contre la nature des choses, s'il n'employait toutes les ressources dont il peut disposer, l'impression de la cadence de la versification comme toutes les expressions de la langue (1). Il faut préférer les pensées qui s'unissent le mieux au mouvement naturel du vers, et les exprimer de manière à rendre encore cette association plus étroite, et par conséquent plus significative. Les nécessités rhythmiques ne peuvent d'ailleurs se faire pardonner les entraves qu'elles apportent à la libre manifestation des idées que par la force qu'elles ajoutent à l'expression ; celles qui ne facilitent pas la tâche de l'imagination la paralysent. Lorsqu'il est obligé de se préoccuper d'un choix de mots ou d'un arrangement de sons étrangers à la nature et au mouvement de sa pensée, le poëte n'est plus l'homme de son imagination; il ne versifie point parce qu'il est naif et que ses sentiments sont passionnés, c'est un ouvrier en vers qui acence péniblement des syllabes, et torture ses idées jusqu'à ce qu'effes se plient à toutes les exigences d'un rhythme de

que le ceractère teux intellectuel de la poésie hebraïque soit diamétrateure popes à l'appri plastique des littéra-oppes à l'appri plastique des littéra-que le rivylume par les règles de la resilication grecous; voyez losèphe, destigation de la visua de la v

stola ad Paulam, t. II, p. 709, et saint Isidore, Origines, p. 852 et 985. (1) C'est une cause beaucoup trop né-

1) Cest une cause bestector prop not all () Cest une cause bestector prop not all () Cest une cause bestector prop not all () Cest une cause bestector proposed propo

pure convention. Par 'une suite naturelle de l'importance qu'usurpe la forme, de jour en jour le fond même de la poésie s'y subordonne plus complétement; bientôt le métier domine l'inspiration, et les vers deviennent une sorte de musique imparfaite, aussi pauvre d'idées qu'elle est riche de stériles redondances et de consonnances puériles (1).

Quand la poésie n'a pas d'astre rhythme qu'un parallélisme obscur qui porte même bien plus sur les idées que sur les sons, elle n'attache aux mots qu'une valeur littèrale, et la suppression de tous ceux qui ne concourent pas essentiellement à la pensée en est la coaséquence. Les ellipses les plus hardies sont une nécessité permanente du style, et les idées ne pourraient se produire avec ce dédain de la forme, si elles n'avaient par elles-mêmes de la force et de la grandeur. Cette élévation constante est d'ailleurs le seul moyen de faire accepter un système de versification qui oblige à reprendre chaque pensée à deux fois, et à la répéter si fidelement, que la tournure de la phrase elle-même ne doit pas être bien différente. Le caractère d'une poésie associée à un tel rhythme est nécessairement le sublime et la monotonie (9).

Malgré la faculté de remplacer les dactyles par des spondées (3), la versification qui se prête le moins à l'expression

<sup>(4)</sup> Telle fint certainement la susse première de l'intervenent où tomba la pensée dans la poè-les artistique du autre de la première de l'intervenent où tomba la pensée dans dans un tempo de la octéfé n'auti ni idées à elle ni intelligence pour tait ni idées à de prediction constantent un petit nombre de l'intelligence pour la recherchement de la régardié du nijet que par la recherchement de l'intelligence pour la recherchement de l'intelligence pour la recherchement de l'intelligence par la recherchement de la pour la recherchement de la recherchement

loir expliquer le caractère de la poésie hébraïque par la nature de sa forme;

nous regardons bien plutôt la versification comme une conséquence de l'esprit de la poésie, mais l'action n'en a pas moins fini par devenir réciproque.

<sup>(3)</sup> Il est d'ailleurs fort probable que la valour prosodique des declyles et des spondies était trop semblable pour que l'oreille en sealt la difference et que l'in-l'ereille en sealt la difference et que l'inque. Cepeudant, ainsi que nous l'avons dit, lersque la quastité est fup las ansis sensible et que la denble valeur de la longue derisi uns fiction, le poète put longue derisi uns fiction, le poète put de chape vers une cadence, si par consisques un service de l'ereille de l'er

est sans contredit celle des Grecs et des Latins. L'harmonie n'y consiste point dans un rapport de quelques syllabes qui laisse libre la disposition des autres, mais dans l'ordre systématique de toutes, et aucune pause ne peut ralentir leur ensemble (1). La poésie doit donc alors conserver un ton soutenu (2) et une indifférence complète aux événements qu'elle raconte et aux idées qu'elle exprime. Il y a sans doute de la dignité et de la grandeur dans cette élévation du poête au dessus de son sujet, mais cette cadence uniforme et cette raideur impassible du vers ne lui permettent de rien aborder d'ironique (3) ni de profondément senti. C'est une poésie pour ainsi dire extérieure, qui ne convient qu'au récit d'événements passés et à l'expression d'idées générales.

Dans la versification basée sur l'allitération, les consonnances sont si peu marquées, que l'on est forcé de rapprocher les mots où elles se trouvent, et de faire sentir le rapport des sons par celui des idées. Il faut bouleverser. comme à plaisir, la construction régulière, éliminer les particules purement grammaticales qui séparent les éléments du rhythme, presser les idées et accumuler les images. Toute transition disparaît entre les idées comme tout lien entre les mots; l'expression est trop vive et trop concise pour ne

<sup>(1)</sup> Cette nécessité est telle, que, dans l'hexamètre allemand , qui est composé dans le même esprit que l'alexandrin, le rhythme est plus fort que l'habitude, et l'on évite avec beauenup de soin les ceaures qui suivent le 3º pied; il y eu a cependant une dans le Parthenais de Baggesen, l. VII, v. 115:

Schauder ergriff den Verzagenden, | Angst und bleiches Entsetzen, et l'nn pourrait en citer quelques autres.

<sup>(2)</sup> Dans des intentinns d'harmnnie imitative, les poêtes latins le modifiaient quelquefnis; mais nous ne croyous pas anciens poètes grecs sauf cependant les et noble Comiques), et la versification métrique d'eule.

n'était rien mains que pure à Rome, on l'avait adoptée sans enmprendre suffisamment ni ses exigences ni la nature de la laugue.

<sup>(5)</sup> Il faut, bien entendn, en excepter les Comiques; mais nous avons déjà dit, p. 201, note 1, que leur versification ne devait pas être regardée comme véritablemeut basée sur la quantité, pnisque l'on puvait ebanger presque arbitraire ment tous les pieds et les remplacer par d'autres enmp sés d'éléments différents. Le seul genre de enmique que le prineipe de la versification greeque ne ren-dit pas impossible est celui de la Batraqu'il y en ait un seul exemple dans les chompomachie, l'emplui d'une grande et noble for:ne pour un sujet petit et ri-

pas donner souvent à la pensée quelque chose de brusque et de heurté : les sentiments ne gardent ni nuance ni gradation, et, tout préoccupé de la force de chaque détail, le poëte neglige l'harmonie de l'ensemble. Une poésie basée sur ce système de versification ne peut se prêter à aucune composition méthodique : c'est une improvisation lyrique, pleine de désordre et de grandiose, où l'inspiration du noëte ressemble à l'énergie d'un sauvage.

Si la rime n'était que le redoublement d'un son, ce serait une recherche puerile, incompatible avec toute disposition sérieuse de l'esprit; la véritable base de la versification rimée, la seule que reconnaisse la théorie, est une relation d'idées exprimée par des consonnances, un rapport sensible entre le fond et la forme. Cette étroite liaison, et la nècessité d'éviter la monotonie par de fréquents changements de rime, exigent donc une rapide succession d'idées (1), et cette vivacité exclut jusqu'à certain point la dignité et la profondeur. D'ailleurs, l'harmonie des dernières syllabes et la numération régulière des autres produisent toujours une impression musicale; quelle que soit l'expression intellectuelle qu'on y ajoute, la rime n'en communique pas moins à l'inspiration un caractère superficiel (2) et sentimen-

(1) Ce mouvement devient encore bien dus nécessaire lorsque le caractère de la rime est lui-même modifie; lorsque, comme en français, de fortes consonnances alternent avec des consonnauces

sourdes. (2) C'est pour cela que le vers de dix syllabes convient si bien au poème héroi-comique et que l'alexandrin se prête si mal à l'épopée. Cette raison engagea sans doute Milton et Klopstock à rejeter la rime, et détermina les autres poétes sérieux à croiser les rimes lorsque, comme eu français, la panse de l'hemistiche, ou, comme en allemand et en ancon, o, comme da armunau e en au-glais, la direté de la langae, n'empé-chaient pas les consonances d'être trop frappantes. Os aest si hien le caractère peu grave el peu éleré de la rime, que, c'est qu'il ne connaît pas encore tontes

dans les opéras, quand les personnages s'expriment avec le plus de passion et de dignité, on allonge instinctivement les vers et on entrelace les consonnances, Lorsque le poète y manque, comme dons ces vers de l'Ariaserso, de Metastase,

act. III, sc. 3: Ardito ti rebda. E dolce ad un' alma, Che aspetta Vendetta , Il perder la calma Fra l'ire del cor ;

tal (1). Sans doute on peut, en brisant les vers par une pause, appeler l'attention sur des syllabes différentes (2), et rendre les consonnances moins frappattes; on peut même les dissimuler presque entièrement par de fréquents enjambements; mais loin de parvenir, tout en respectant les conditions essentidles du rhythme, à le conformer aux exigences d'une inspiration profonde, de pareils moyens le détruisent sans en modifier suffisamment l'expression. Tant que la versification se base exclusivement sur la rime, la poèsie se plait, comme la musique, dans le vague et dans la mélancolie; elle recherche plutôt les impressions fugitives que les nobles idées et les sentiments passionnés.

Quand, au contraire, le rhythme s'appuie sur une disposition systématique des accents, il n'est plus assez musical pour éveiller l'action du sentiment, et l'oreille cherche en vain à retrouver dans l'augmentation et la diminution de la voix une régularité que l'expression oratoire détruit à cha-

les exigences de son art ou qu'il se sub-ANTITONE. . İτω γοος... ordonne complètement au musicien. Une preuve bien évidente que l'on n'évite les ITMENU. consonnances que dans la crainte de produire un effet musical, c'est que la répétition des mêmes mots s'associe fort ITW daxeva... ANTIFONE. Διπλους λεγειν! bien à l'expression d'uue profonde dou-IZMHNH. leur, comme dans ce passage du Septem contra Thebas, v. 893 : Atala de pecyl ANTIFONH. ANTIFONS. Αγεων τοικυτα γ'έγγυθεν... Παισθεις έκαισας IZMBNH. IXMHNH. Ολοκ λαχειν! Συ δ'έθανες κατακταγων. ANTITONE. ολοα σόραν! ANTITONE. Ce dernier vers est répété plus bas, v. 915.
(1) C'est même, ainsi que nous Pavons dit, ce qui rend la rime si conve-Dopt Fextaves. IZMENH. Δορι ο' έθανες. nable à la poésie moderne, où la per-sonnalité du poëte joue un si grand ANTIFONH. Ποος φελου έφθισω... role (2) Sans sttribuer la nécessité de no-Kat pelov intaveg... tre hémistiche à cette senle raison (voyez ANTITONE. p. 154-159), on n'en doit pas moins re-Malesmovec. marquer que le defent d'accent rendait la rime plus frappante dana les vers français que dans tous les autres, et İZMBNB. Μελιοπαθες.

que instant. Cette forme de versification ne peut s'associer qu'à une poésie philosophique (1) tellement élevée au dessus de la région habituelle de la pensée, que l'on reconnaît l'inspiration à la nature des idées, et d'une impassibilité assez dédaigneuse des intérêts de la vie pour qu'aucun sentiment égoïste n'en vienne jamais altérer la cadence. Il n'y a donc qu'un seul système qui convienne à l'agitation du sentiment comme à la contemplation de la pensée, et satisfasse à toutes les destinations de la poésie : c'est celui qui combine ensemble la rime et les accents. En sénarant les rimes, les autres syllabes accentuées en affaiblissent l'impression purement musicale, et la consonnance qui termine le vers lui donne une harmonie véritable.

Loin donc de mériter les dédains qu'on affecte de lui prodiguer au nom de la pensée, la versification se recommande au respect par une valeur essentielle. Dans des formes où la réflexion n'aperçoit qu'une disposition toute matérielle, adoptée par hasard et conservée par une imitation servile, le philosophe découvre une conséquence de l'inspiration et un rapport nécessaire entre la cadence de l'expression et la nature de la pensée. L'historien trouve à son tour dans les movens par lesquels cette harmonie se réalise de précieux renseignements sur le caractère primitif de la poésie, sur les développements de la langue, et sur un fait bien négligé encore malgré sa haute importance pour l'histoire de l'Humanité, sur l'influence qu'un peuple exerce sur l'imagination des autres. Pour le poête enfin, la versification n'est pas seulement, comme on l'a si souvent répété, un stérile embarras; c'est une véritable force, mais une force dont il ne peut se servir qu'à la condition de faire une étude approfondie de l'expression du rhythme, et de choisir dans ses inspirations celles qui s'accordent plus intimement avec elle.

qu'il est le seul où la panse soit regu- car le Messias et le Paradise lost doi-

lière et rigoureusement nécessaire. vent certainement une partir (1) Dans le sens le plus large de mot, beauté à l'absence de la rime. vent certainement une partie de leur

#### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 6, note 2, 1.6, ojoutez: Voyez aussi Neapolis ad Ovide, Fastorum 1. III, v. 556.

P. D. D. note 1, ajonais: L'Epocano. 10 l'on est de la maniero dont se forme la voix a fait recourir aux hypothèses les plus differentes. A l'instrument à cordes de Ferrein Savart substituait mu une flute, et il rivollerait d'un travail de M. Mannel Garcia, auquel l'Acadèmi de Side de l'academi de Side, et il rivollerait d'un travail de M. Mannel Garcia, auquel l'Acadèmi de Side, et de l'academi de Sidences vient de donner son approbation, que la voix humaine réunir le ceffeit de planieurs instruments roit le ceffeit de planieurs instruments.

P. 40, note 4, à la fin, øjouer: On evitait cependant que cette dissemblance pût rien avoir de blessant; ainsi, par axemple, les Comiques latins, qui jouiasaient cependant d'une birn grande liberté, n'admettaient l'anapeste que lorsque le pied précèdent n'était pas un dactyle.

P. 41, l. 11, ou liou de La lisez : Quelquefois la P. 41, note 1, ajoulez : Bernardino Baldi a écrit (vers 1600) l'Il Lauro en

vers de quatorze syllabes, et il en a fait qui en ont jusqu'à dix-huit: Non da terrena musa, non da fallace imagi-

Come già feci errante, cheggio, Signor, la sospirata zita: Solo in te suo principio, fine havra in te de le mile labre il suono.

Ap. Grescambent, Communitari interno alla sua istoria della colgar poesia, t. I , p. 21.

P. 45, note 1, 1, 18, au lieu de hypermétrique lisez : hypermètre

P. 45, note 2, ajonée: Yolla pourquoi plasierae critiques on troula qu'il quoi plasierae critiques ont voula qu'il y edt une sorte de paralleismedans tous les vers. Atque seia oporțet a veteribas per le sur production de la veteribas librat am quibas magna est auctoritas, per la companie de la veteribas peplataum, and hunc et definitum et vocatum esse versum, qui doobus quasi prabiris constaret, certa mensura et ratione conjunctis; asint Augustin. De er mueice, 1. Ill, ch. 2. Cete casson

n'est probablement pas restée sans infloence sur la division en hémistiches de

nos alexandrins.
P. 44, note 5, ajoutes: Ainsi, quand

Seneque admettait un dactyle an promier pied d'un de ses vers, il commençait également le suivant par un dactyle; voyez

Heinaus, Adversariorum I. III, ch. vi, p. 439. P. 46, notes, col. 2, l. 5, au lieu de artu lisez: arto, et ajoulez, l. 8: ap. Mai, Iliadis fragmenta antiquissima.

Exchiz aig Delvereux, p. 14, col. 2. P. 47, l. 7, au lieu de du période lisez : de la période

P. 48, notes, col. 2, l. 7, ajoutez : Dans le Chi King, le recueil des plus auciennes poesies chinoises, on trouvo dejà nn emploi assez frequent du refrain, surtout dans le Taya (la 2º partie) et lo

Seaunga (la 3º partie).
P. D.S. notes, col. 1, dernière ligne, au lieu de saturnius lieus: saturnius no.
P. 10, note 4, ajoutes: Cependant, sill existait une langue où la quantité fot une necessaie matérièlle qui dominal la prononciation, le contraire y serais vrai.

P. 65, notes, col. 1, 1, 37, as fire de Spencer lisez: Spenser P. 64, notes, col. 1, 1, 5, ajoutez:

Lorsque deux voyelles appartenant à deux mots differents se suivent imniédialement, il n'y en a pas meins synalèphe. Quelquefois même on en reunit trois dans une syllabe métrique, comme dans cos vers :

# Mas aunque muera por ti,

No te lo daré a entender.

P. 64, notes, col. 2, l. 20, ajoutes a
La prononciation des E non accentués
était même autrefois si marquée dans
quelques patois français, qu'elle empéchait l'élision, et marquet suffisamment
l'hemistiche:

Oul des poines d'enfer soct ances sermoner,

Oud des peines d'enfer sect ances sermonet, il puet les devoies a voie ramenet : Si com vous puis dire, s'el volet esconter, Dame, entendet moi, je veul a vos parler. Pis de sainte Thasie, ap. Mémoires de l'decadémie des Inseriptions, i. XXIII, p. 384.

P. 65, notes , col. 1, avant-dernière ligno, au lieu de Gysber lisez : Gys-

bert P. 66, notes, col. 1, L. 1, ajoutes : En espagnol, quoique deux voyolles qui so suivent dans l'intérieur d'un mot ne deivont former qu'nne soulo syllabo metriquo, on pout, lorsquo la premièro n'est pas accentuée, los séparer au commencement des mois : Iri-unfo, di-

P. 69, note 3, 1.3, lises : Consonues. Les voyelles qui sont toujours brèves sont sous-outendues :

P. 69, noto 5, L 14, lises : l'Hormonie des Evangiles, conuue sons le nom do Heljand,

P. 75, notes, col. 1, L. 13, ajoutes : Virgilo a cependant dit, dans les Géorgiques, L IV, v. 336 ; Drymoque, Xautoquo, Ligeaque, Phillodo-

ceque.

P. 78, 1, 3, supprimer : en P. 87, noto 5, 1, 2, au lieu de ainsi lisez : anssi

P. 93, note 1, l. 1, au lieu de Ainsi lises : Aussi P. 96, notes, col. 2, L 36, lises : l'E-

rangelien Harmonie ( lo Heljand de Schmoller ),

P. 97, notes, col. 1, l. 5, lises : du Heljand; l'introduction commence par ce vers :

P. 104, notes, col. 2, l. 6, et p. 105 notes, col. 1, l. 2, au lieu do Valf-brudnis-mal, lisez: Vaf prudnis-mal. P. 107, note 2, ajoutes : Bans le vieux emo scandinavo Rimur of Karl og Grym , ap. Bierner, Nordiska Kampa

dater, il y avait aussi association de la rime avec l'allitoration :

Landid vett og Lyda flobf , Lofdung hafde at styra , Mest er oli af Mounum vold , Mildings sveitenn dyra.

Il est mêmo fort romarquable que les rimos soiont croisées. P. 108, notes, col. 1, L 28, au tieu de

Garcilaso : lises : Garcilasso de la Vega: P. 108, notes', col. 1, L 35, ajoutez : Sannazaro a plusiours fois employé cette espèco de vers :

Menando un giorno gli agni presso un fiu-

Vidi nn bel lume in mezo di queil' onde Che con duo bionde trecce allor mi stris or mi stringe . E mi dipinae un volto in mezo'l core, Che di colore avanza istte e rose, Poi si cascose in modo dentro à l'alma Chod'altra salma non m'aggrava il peso, etc.

P. 108, notes, eol. 2, 1. 6, au lieu de Frederich lises : Friedrich

P. 112 notes, col. 2, 1, 24; p. 144, notes, col. 1, 1, 31, et p. 145, note 1, 1, 3, au lieu de Bedo luca : Beda
P. 115, 1, 1, au lieu de exigeaiant

lises : exigeaient

P. 115, notes, col. 2, L 20, ajoutez : En anglais, on a mome conserve des cimes que les changements de la prononciation empêchout de satisfaire l'orcillo, et que l'on appello contentional rhimes. Nons avons aussi en franeais quelques rimes do convention (humain et hymen, mer et aimer); mais les consonnances sont trop uécessaires au rhythme pour quo les bons poètes no

doivont pas s'en absteuir. P. 416, L. 1, au lieu de Ainsi lises :

P. 125, notes, col. 2, l. 11, ajoutez : Lo nom qu'on lent dounait, seiolte, suelto (deliò), prouve quo l'instinct du peuplo les avait bion appréciés; il ne vovsit dans de pareils vors qu'une es-

Pèce de soluta oratio, que de la prose.
P. 121, note 2, L 9, ajoutes : ll y a
cependant un madrigal de Marini où deux vers lies par la rime sout séparés par sept lignes dont les consounances fi-

nales sont différentes ; Letoso quento accorto Fosti, e d'Adria fclico illustra ingegno , Quando nel crudo legno

esti esonguo e non viva la figura Del mi de la natura, Che se vivo il facevi; il tuo colore Date di havria col sense anco'l dolore.

Pur tale è la pittura , Che per nostro conforto Spireria , parieria , si non ch'è morjo. P. 1:9, notes, col. 1, L 1, au lien de

consonuo lises : coupuro P. 151, note 1, ajoutes : Labeuf a même cité un vieux cantique sur saint Landry, où les rimes sont croisées, quoiquo le poëto u'en distinguat pas

oux ospécos : Au tans Clovis, fils du roy Dagobert, Fut saint Laudry, eveque de Paris : Dieu fit pour lui maint miracte en apper Sur les maiades qui s'on alloient guoris.

Dissertations sur l'histoire de l'église de Paris, t. II, p. LXXXVIII. P. 137, L 9, au lieu de unit lisez :

P. 160, note 1. à la fin, ajoutez : E quiuci il petto e le mammelle e do la Sua forma infin, dove vergogna cela. Gerusalemme liberata, ch. XIV, st. 1.x. Quelquelois même le rhythme est brise rie aussi; les rimes sont croisées dans la

Dio messaggier mi manda : Io ti rivelo La sua mente in suo nome. O quanta spene Aver d'alta vittoria : O quanto zelo De l'oste a te commessa or ti conviene i

Gerusalemme liberala , ch. I , st. xvii.

P. 165, note 2, ajoutez : Dans le Rimur of Karl og Grym, le rhythme vapremière partie et se suivent deux à deux dans la seconde; mais le principe véritable de la poésie scandinave était l'allitération.

P. 167, n. 2, avant-dernière ligne . au lieu de n'avaient pas lisez : n'y a-

vaient pas P. 168, notes, col. 1, l. 1, après ouv-Bertus ajoutes : brouxtwy

# TABLE DES MATIÈRES.

Préface, p. 1.

Do principe de la versification, p. 17.

Do rhythme, p. 29. CH. II.

Du rhythme base sor les idées , p. 47.

Gu. IV. Du rhythme base sur l'accent, p. 55. Cu. V. Du rhythme basé sur le nombre des syllabes , p. 60.

Du rhythme basé sur la quantité, p. 67.

Ca. VII. Du rhythme basé sur le rapport des lettres et des accents, p. 93.

Cu. XIII. Du rhythme hasé sur la numération des syllabes et sur le rapport des sons , p. 111. Cz. IX.

De la versification basée sur le rapport des accents et la numération des syllabes, p. 134.

Des césures, p. 146. Сн. Х. Cu. XI. De l'enjambement , p. 459.

CH. XII. De l'hiatus, p. 169.

Cu. XIII. De l'influence de la langue sur le système de la versification, p. 180.

Cm. XIV. De l'influence de la puèsie sur sa forme, p. 191. Cm. XV. De l'influence de la danse et de la musique sur la versification, p. 2/3. Cu. XVI. De l'influence de l'habitude sur la versification, p. 213.

Ca. XVII. De l'influence de la versification sur la poésie, p. 221.



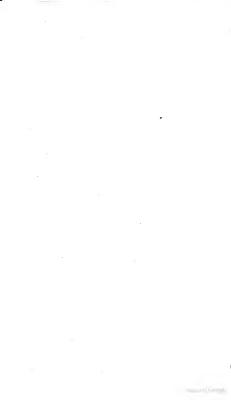

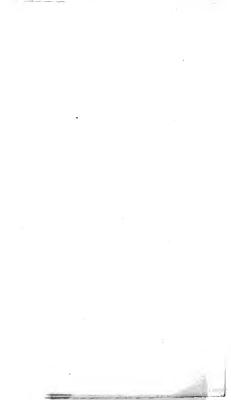



| <b>0</b> → 202 /                        |                                           |          |                 |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| OAN PERIOD 1                            | 2                                         | - 1      | 3               |          |
| HOME USE                                |                                           |          |                 |          |
|                                         | 5                                         |          | 5               |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
| ALL BOOKS MAY BE<br>Renewals and Rechar |                                           |          |                 |          |
| Books may be Renew                      |                                           |          | riar to the due | date.    |
|                                         | AS STAMP                                  |          | ow              |          |
| ACTAT JAN. 10 9                         | б                                         |          | -               |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
| 1                                       |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
| - 1                                     |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         |                                           |          |                 |          |
|                                         | LINID/EDCIT                               | V 05 CAL | IFORNIA, BER    | 21451514 |
| RM NO. DD6                              | OINIVERSII                                | T OF CAL | CA 94720        |          |
| KIN INC. DDG                            | В                                         |          |                 |          |
| -                                       | В                                         | EKKELEY, | CA 94720        | ®s.      |
| 15                                      | В                                         | EKKELEY, | CA 94720        | 200      |
| <u>H</u>                                | В                                         |          | -               |          |
|                                         | В                                         |          | 100m-7,'83      | 61       |
|                                         | В                                         |          | -               | 89       |
|                                         | B                                         |          | -               |          |
|                                         | 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |          | -               |          |
|                                         |                                           |          | -               |          |
|                                         |                                           |          | -               |          |

KEIUKN CIKCULATION DEPARTMENT

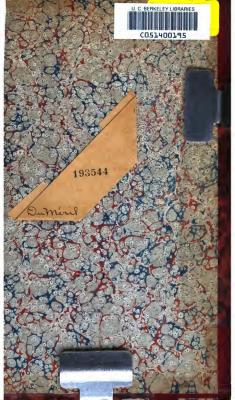

